

# VOYAGE

DE M. LE CHEVALIER

DE

CHASTELLUX,

E N

AMÉRIQUE.



Et se trouve à BRUXELLES,

Chez B. LE FRANCQ, Imprimeur-Libraire,
rue de la Magdelaine.

M. DCC. LXXXVI.





### VOYAGE

DE M. LE CHEVALIER

DE CHASTELLUX,

EN

# AMERIQUE

L'Auteur explique comment on procede aux nouvelles cultures, qu'on appelle improvements ou news setlements, (améliorations ou nouveaux établissemens.)

Tandis que je méditois fur le grand travail de la Nature, qui emploie 50 mille ans à rendre la terre habitable, un nouveau spectacle, bien propre à contraster avec l'objet de mes contemplations, sixa mes regards & excita ma curiosité: c'étoit l'ouvrage d'un seul homme, qui dans l'espace d'une année avoit abatu plusieurs arpens

(4)

de bois, & s'étoit construit une maison au milieu d'un terrain affez vaste, qu'il avoit déja défriché. Je voyois pour la premiere fois ce que j'ai vu cent fois depuis. En effet, quelques montagnes que j'aie gravies, quelques forêts que j'aie traversées, quelques chemins détournés que j'aie suivis, je n'ai jamais fait trois milles fans trouver un nouvel établissement, ou commençant à ie former, ou déja en valeur. Voici comment on procede à ces nouvelles cultures, qu'on appelle improvements ou news setlements, (améliorations ou nouveaux établiffemens.) Tout homme qui a pu se procurer un fond de 6 ou 700 livres de notre monnoie, & qui se sent la volonté de travailler, peut aller dans les bois & y acheter une portion de terre, communément de 150 à 200 acres, qui ne lui revient guere qu'à un dollard ou 100 fous l'acre, & dont il ne paye qu'une petite partie en argent comptant. Là il conduit une vache à lait, quelques cochons, ou seulement une truie pleine, & deux chevaux médiocres, qui ne lui coûtent pas plus de quatre louis chacun. A ces précautions il joint celle d'avoir quelques provitions en farine & en cidre. Muni de ce premier capital, il commence par abatre tous les petits arbres, & quelques fortes branches des plus gros; il s'en sert pour faire les fences ou barrieres du premier champ qu'il veut défricher; ensuite il attaque hardiment ces chênes ou ces pins immenses, qu'on prendroit pour les anciens Seigneurs du terrain qu'il vient

(5)

usurper; il les dépouille de leur écorce, ou les cerne tout autour avec la hache. Ces arbres blessés mortellement, se voient au printemps fuivant privés de leurs honneurs; leurs feuilles ne pouffent plus, leurs branches tombent, & bientôt leur tige n'est plus qu'un squélete hideux. Cette tige semble encore braver les efforts du nouveau Colon; mais pour peu qu'elle offre quelques crevasses, quelques fentes, on l'entoure de feu, & la flamme consume ce que le fer n'a pu détruire. Mais il fussit que les petits arbres foient abatus, & que les grands aient perdu leur séve. Lorsque cet objet est rempli, le terrain est éclairci, cleared; l'air & le soleil commencent à entrer en commerce avec cette terre, toute formée de végétaux détruits, cette terre féconde qui ne demande qu'à produire; l'herbe croît avec rapidité. Dès la premiere année les bestiaux ont dequoi vivre; on les laisse se multiplier, ou même on en achete de nouveaux, & on les emploie à labourer une portion de terrain, dans laquelle on feme du grain, qui rend vingt & trente pour un. L'année d'après, nouveaux abatis, nouvelles fences, nouveaux progrès : enfin au bout de deux ans le Colon a de quoi vivre, & même de quoi envoyer des denrées au marché; & au bout de quatre ou cinq ans il achéve de payer son terrain. & se trouve un cultivateur aisé. Alors l'habitation, qui n'étoit d'abord qu'une grande hutte formée par un quarré de troncs d'arbres, qu'on avoit placés les uns fur les

A 3

(6)

autres, & dont les intervalles avoient été remplis avec de la terre paitrie dans l'eau, fe change en une jolie maison de bois, où l'on se ménage des appartemens plus commodes, & certainement plus propres que ceux de la plupart de nos petites villes. C'est l'ouvrage d'un mois ou de trois semaines. La premiere habitation a été celui de deux fois vingt quatre heures. On me demandera peut être comment un seul homme ou un feul ménage peut se loger si promptement? Je répondrai qu'en Amérique un homme n'est jamais seul, jamais un être isolé. Les voisins, car on en trouve par tout, se font une partie de plaisir d'aider le nouveau venu: une piece de cidre bue en commun, & gaiment, ou bien un gallon de rum; font la seule récompense dont ces services soient payés. Tels sont les moyens par lesquels l'Amérique septentrionale, qui n'etoit il y a cent ans qu'une vafte foret, s'est peuplée de trois millions d'habitans; & tel est le bénéfice immense affuré à l'agriculture, que malgré la guerre, non feulement elle se soutient par tout où elle a déja été établie, mais qu'elle s'étend encore dans les lieux qui paroiffent les moins propres à seconder ses efforts. Il y a quatre ans qu'on auroit fait dix milles dans les bois que j'ai traversés; fans voir une seule habitation.



ACCUPATION OF A STATE OF A STATE

L'Auteur donne la description des baraques que se construisent les Américains, tant pour leurs magasins, leurs ateliers, que pour tenir les soldats à couvert. Suit encore sa description du fort Westpoint, qu'il nomme le Palladium de la liberté Américaine.

E 21 à neuf heures du matin, le Quartier maître de Fish-kill, qui étoit venu la veille au foir avec toute l'honnêteté possible m'offrir ses services, & placer deux fentinelles à ma porte, honneur que je refusai malgré toutes ses instances, se rendit chez moi, & après avoir pris du thé felon l'ufage, il me conduifit aux baraques, où je vis les casernes, les magasins & les ateliers des differens ouvriers attachés au fervice de l'armée. Ces baraques sont de véritables maisons de bois bien construites, bien couvertes, ayant des greniers & même des caves; de sorte qu'on en prendroit une très-fausse idée, si on en jugeoit par celles qu'on voit dans nos armées, lorsque nous faisons baraquer les troupes. Les Américains en font quelquefois de plus approchantes des nôtres, mais seulement pour mettre les soldats à couvert, lorsqu'ils sont plus à portée de l'ennemi. Ils donnent à celles - ci le nom de huttes, hutes, & ils sont très-adroits à

A 4

construire les unes & les autres. Il ne leur faut que trois jours pour construire les premieres, à compter du moment qu'ils commencent à abatre les arbres; les autres font achevées en vingt-quatre heures. Elles confiftent dans des petites murailles faites avec des pierres entassées, dont les intervalles sont remplis avec de la terre paitrie dans l'eau, ou fimplement avec de la boue; quelques planches forment le toit! mais ce qui les rend très-chaudes, c'est que la cheminée en occupe le côté extérieur, & qu'on n'y entre que par une petite porte latérale, pratiquée à côté de cette cheminée. L'armée a passé des hivers entiers sous de pareilles huttes, sans souffrir & fans avoir de maladie. Quand aux baraques, ou plutôt quant à la petite ville militaire de Fish-kill, on y a si bien pourvu à tout ce que le service & la discipline de l'armée pourroient exiger, qu'on y a construit une prévôté & une prison qui sont entourées de palissades. Il n'y a qu'une porte pour entrer dans l'enceinte de la prévôté, & devant cette porte on a placé un corps de garde. A travers les barreaux, dont les fenêtres de la prison sont armées. je distinguai quelques prisonniers portant l'uniforme Anglois; c'étoit une trentaine de soldats ou Torys enrégimentés. Ces miférables avoient suivi les Sauvages dans l'incurlion que ceux-ci venoient de faire par le lac Ontario & la riviere Mohawks. Ils avoient brûlé plus de deux cens maifons, tué les chevaux & les vaches, &

(.9)

détruit plus de cent mille boisseaux de bled. La potence devoit être le prix de ces exploits; mais les ennemis ayant fait aussi quelques prisonniers, on craignoit les représailles, & on se contentoit de garder ces brigands dans une dure & étroite prison. Après avoir passé quelque temps à visiter ces dissérens établissemens, je montai à cheval, & conduit par un guide de l'état, que le Quartier-maître m'avoit donné, je m'enfonçai dans les bois, & je suivis. la route de Westpoint, où je voulois arriver pour diner. A quatre ou cinq milles de Fish-Kill, je vis quelques arbres abatus & un éclairci dans le bois : m'étant approché davantage, je reconnus que c'étoit un camp, ou plutôt des huttes habitées par quelques certaines de foldats invalides. Ces invalides étoient tous en très-bonne fanté; mais il faut favoir que dans les armées Américaines, on appelle invalides tous les soldats qui ne sont pas en état de faire leur fervice : or ceux-ci avoient été renvoyés sur les derrieres, parce que leurs habits étoient véritablement invalides. Ces honnêtes gens, car je ne dirai pas ces malheureux, (ils favent trop bien fouffrir, & fouffrent pour une cause trop noble ) n'étoient vraiment pas couverts, pas même de guenilles; mais leur maintien assuré, leurs armes en bon état, sembloient couvrir leur nudité, & ne laisser voir que leur courage & leur patience. Ce fut près de ce camp que je rencontrai le Major Liman, aide de camp du Général Heath,

(10)

que j'avois connu particuliérement à Newport, & Mr. de Villefranche, Officier François, servant à Westpoint en qualité d'Ingénieur. Le Général Heath avoit été instruit de mon arrivée par un exprès que le Quartier-maître de Fish-Kill lui avoit dépêché à mon infu, & il avoit envoyé ces deux Officiers au devant de moi. Je continuai de marcher dans les bois & dans un chemin resserré de deux côtés par des montagnes très-escarpées, qui paroissent arrangées tout exprès pour l'habitation des ours, & où en effet ils font de fréquentes promenades pendant l'hiver. On profite d'un endroit où les montagnes s'abaissent un peu, pour tourner vers l'ouest & s'approcher de la riviere, mais on ne la voit point encore. Je descendois lentement ces montagnes, lorsque tout-à-coup au tournant d'un chemin, mes yeux furent frappés du plus magnifique tableau que j'aie vu de ma vie; c'est celui que présente la la riviere du nord, coulant dans un encaissement profond formé par les montagnes, à travers lesquelles elle a jadis forcé son passage. Le fort de Westpoint & les bateries formidables dont il est défendu. fixent l'attention fur la rive de l'ouest; mais si l'on éleve ses regards, on voit de tous côtés des sommets élevés, tout hérissés de redoutes & de bateries. Je fautai à bas de mon chaval, & je fus long-temps à regarder avec ma lunette d'approche, le feul moven qu'on puisse employer pour connoître l'enfemble des fortifications dont ce

poste important est entouré. Deux sommets élevés, fur chacun desquels on a construit une grande redoute, protégent la rive de l'eft. Ces deux ouvrages n'ont pas d'autres noms que ceux de redoutes du nord & de redoutes du midi; mais depuis le fort de Westpoint proprement dit, qui est au bord de la riviere, jusqu'au haut de la montagne, au pied de laquelle il a été construit, on compte six forts dissérens, tous en amphitheatre & protégés les uns par les autres. On me contraignit de quitter cette place, où j'aurois volontiers passé la journée entiere, & je n'eus pas fait un mille, que je vis pourquoi on m'avoit pressé d'arriver; en effet, j'apperçus un corps d'infanterie, fort de deux mille cinq cens hommes à - peuprès, qui étoit en bataille fur le bord de la riviere. Il venoit de la passer pour se porter ensuite sur King's-Bridge, & couvrir un grand fourage, qu'on fe proposoit de faire vers les plaines blanches, & jusqu'aux portes de New-York. Le Général Stark, celui qui batit les Anglois à Bennington, commandoit ces troupes, & le Général Heath étoit à leur tête. Il vouloit me les faire voir avant qu'elles se missent en marche. Je passai devant les rangs, salué de l'esponton par tous les Officiers, & les tambours batant au champ, honneur qu'on rend en Amérique aux Majors Généraux, dont le grade est le premier dans les armées, quoiqu'il ne corresponde qu'à celui de Maréchal de camp. Les troupes étoient mal habillées, mais elles avoient bonne

apparence: quant aux Officiers, ils ne laissoient rien à desirer tant pour leur contenance que pour leur maniere de marcher & de commander. Apres que j'eus passé fur le front de la ligne, elle se rompit, défila devant moi & continua sa route. Le Général Heath me conduilit au rivage où sa barque l'attendoit pour me passer de l'autre côté. C'est alors qu'une nouvelle scene s'ouvrit à mes regards, non moins sublime que la premiere. Nous descendions le visage tourné vers le nord; de ce côtélà on voit une île couverte de rochers, qui semble fermer le canal de la riviere, mais bientôt à travers l'espece d'embrasure que son lit a formé en séparant des montagnes immenses, on s'apperçoit qu'elle vient obliquement du côté de l'ouest, & qu'elle a touné tout-à-coup autour de Westpoint, pour s'ouvrir un passage & se hater de rejoindre la mer, sans faire désormais le plus petit détour. Les regards en se portant vers le nord au-delà de Constitution-Island (c'est l'île dont je viens de parler) retrouvent encore la riviere, distinguent New-Windfor fur fa rive gauche, puis s'arrêtent sur différens amphithéatres formés par les Appalaches, dont les derniers fommets qui terminent la scene, sont éloignés de plus de dix lieues. Nous nous embarquames dans la barque, & nous traversames la riviere qui a près d'un mille de largeur. A mesure que nous approchions du rivage opposé, le fort de Westpoint qui, vu de la rive de l'est, paroissoit humblement

(13)

fitué au pied des montagnes, s'élevoit à nos yeux & sembloit lui-même le sommet d'un rocher escarpé: ce rocher n'étoit cependant que le bord de la riviere. Quand je n'aurois pas remarqué que les fentes qui le partageoient en différentes places, n'étoient que des embrasures de canons & des bateries formidables, j'en aurois été averti par treize coups de canon de 24, tirés successivement. C'étoit un salut militaire, dont le Général Heath vouloit bien m'honorer au nom des treize états. Jamais honneur n'a été plus impofant ni plus majestueux. Chaque coup de canon, après un long intervalle, étoit renvoyé par la rive opposée avec un bruit presqu'égal à celui de la décharge même. Si l'on se rappelle qu'il y a deux ans que Westpoint étoit un désert presqu'inaccessible, que ce défert à été couvert de forteresses & d'artillerie par un peuple qui, fix ans auparavant, n'avoit jamais vu de canons; fi l'on réfléchit que le fort des treize états a dépendu de ce poste important, & qu'un marchand de chevaux transformé en Général, ou plutôt devenu un héros, toujours intrépide, toujours vainqueur, mais achetant toujours la victoire au prix de son sang; que cet homme extraordinaire, à la fois l'honneur & l'opprobre de sa patrie, a vendu & pensé livrer aux anglois le palladium de la liberté Américaine; si l'on rapproche enfin les unes des autres tant de merveilles, dans l'ordre phyfique & dans l'ordre moral, on croira aisément que ma pensée



Description de la redoute de Werplank'spoint. L'auteur parle de la trahison d'Arnold, & de l'endroit où son complot fut sormé avec le Major André.

Général Heath, que ses affaires avoient retenu à Westpoint, me donna le Major Liman pour m'accompagner jusqu'à Werplank's-point: nous n'y arrivames qu'à midi & demi, après avoir toujours voyagé dans le sein des montagnes immenses qui couvrent ce pays, & ne laissent d'autre intervalle entr'elles que le lit de la riviere. La plus haute de ces montagnes s'appelle Antony's-nose le nez d'Antoine; elle s'avance dans la riviere & l'oblige de détourner un peu son cours. Avant d'arriver à ce point, on voit à la droite les ruines du fort Clinton. Ce fort, qui tenoit son nom du Gouverneur de l'Etat de New-York, fut attaqué & pris en 1777, par le Général Clinton, lorsqu'il remonta vers Albany pour essayer de donner la main à Bourgoygne. C'étoit alors la principale défense de la riviere; on l'avoit construit sur un'rocher, au pied d'une montagne qu'on croyoit inaccessible, & il étoit encore défendu par une petite Creek qui se jette dans la grande riviere. Sir Harry Clinton gravit fur le fommet de la montagne, portant lui-même

le drapeau Britannique qu'il tint toujours élevé, tandis que ses troupes descendoient l'escarpement, passoient la Creek & enlevoient le poste. La garnison composée de 700 hommes, fut prise presque toute entiere. Depuis que la défaite de Bourgoygne & l'alliance avec la France ont changé la face des affaires en Amérique, le Général Washington n'a pas jugé à propos de rétablir le fort Clinton; il a préféré de placer sa communication & de concentrer ses forces à Westpoint, parce que dans cet endroit, l'Hudson fait un détour qui empêche les vaisseaux de le remonter vent arriere ou avec la marée, & que l'île de Constitution, qui se trouve précisément à ce détour dans la direction du nord & fud, est parfaitement située pour protéger la chaine qui ferme le passage aux vaisseaux de guerre.

Cependant les Anglois avoient confervé un poste très-important à King's-Ferry. Ils y étoient suffisament fortisses; de sorte qu'à l'aide de leurs vaisseaux, ils se trouvoient maîtres du cours de la riviere dans l'espace de plus de cinquante milles, & repoussaient ainsi vers le nord la communication très-importante des Jerseys & du Conecticut. Tel étoit l'état des choses, lorsqu'au mois de Juin 1779, le Général Waine, qui commandoit dans le Clove un corps de 1500 hommes, sorma le projet de surprendre le fort de Stoney-Point. Ce sort consistoit dans un retranchement entouré d'abattis qui couronoient un rocher escarpé.

(16)

& dont le réduit formoit une bonne redoute bien fraisée. Le Général Waine marcha la nuit fur trois colonnes: la principale étoit commandée par M. de Fleury qui, fans tirer un coup de fusil, força les abattis & les retranchemens, & entra avec les fuyards dans la redoute. L'attaque fut si vive de la part des Américains, & l'épouvante fut telle de la part des Anglois, que M. de Fleury, qui étoit entré le premier, se trouva en un instant chargé d'onze épées qu'on lui avoit remises en demandant quartier. On doit ajouter à l'honneur. de nos alliés, que de ce moment-là il n'y eut plus une goutte de fang répandu. Les Américains une fois maîtres de l'une des rives de la riviere, ne tarderent pas à s'affurer la possession de l'autre. M. de Gouvion construisit à Werplank's-Point une redoute où nous abordames, & où nos chevaux, par un hafard très-heureux, fe trouverent arrivés en même temps que nous. Cette redoute est d'une forme particuliere, qui n'est guere usitée qu'en Amérique. Le fossé est en dedans du parapet; ce parapet est escarpé des deux côtés, & fraisé à la hauteur du cordon; on a pratiqué audessous des logemens pour les foldats. Le milieu de l'ouvrage est un réduit construit en bois & en forme de tour quarrée; il est crénelé par-tout & commande le rempart. Un abattis formé de têtes d'arbres enlacées environne le tout & tient lieu de chemin couvert. On voit aisément qu'un pareil ouvrage ne peut être infulté, & qu'il

(17)

faut absolument du canon pour le prendre. Or comme celui-ci est adossé à des montagnes, dont les Américains sont toujours les maîtres, il est presqu'impossible que les Anglois en fassent le siege. Une Creek qui se jette dans la riviere d'Hudson & coule au sud de cette redoute, en rend la position encore plus avantageuse. Le Colonel Livingston, qui commande à Kings-Ferry, s'y est établi de préférence à Stoney-Point, parce qu'il s'y trouve plus à portée des plaines blanches, où les Anglois font de temps en temps des incurfions. C'est un jeune homme aimable & inftruit; avant la guerre il s'étoit marié en Canada, où il a acquis l'usage de la langue Françoise. En 1775, il fut un des premiers à prendre les armes: il combattit fous les ordres de Mongomery, & s'empara du fort Chambly, tandis que le premier affiégeoit Saint-Jean. Il nous recut dans fa petite citadelle avec beaucoup de grace & de politesse; mais pour en sortir avec les honneurs de la guerre, les loix Américaines exigeoient que nous fissions un déjeûner; c'étoit le second de la journée: il consista encore en Beef-Stakes, accompagné de thé au lait & de quelques bowls de grog; car la cave du Commandant n'étoit pas mieux fournie que la garderobe des soldats : ceux-ci avoient été envoyés dans cette garnison comme étant les plus mal vêtus de l'armée Américaine; ainsi on peut se faire une idée de leur habillement.

Vers deux heures après midi nous paffames de l'autre côté de la riviere, & nous nous arrêtames pour examiner les fortifications de Stoney-Point. Les Américains les avant trouvé trop étendues, les ont resserrées. & les ont reduites à une redoute, à peu près pareille à celle de Werplank, mais pas tout-à-fait si bonne. Là je pris congé de M. Livingston: il me donna un guide pour me rendre à l'armée. & je me mis en chemin, précédé par M. M. de Noailles, de Damas & de Mauduit, qui voulurent joindre M. de la Fayette des le soir même, quoiqu'il leur restat encore trente milles à faire & de très-mauvais chemins à passer. Cette impatience convenoit à merveille à leur âge; mais les nouvelles que j'avois raffemblées, m'ayant prouvé que l'armée ne pouvoit se mettre en mouvement que le lendemain, je me décidai à m'arrêter en chemin, content de profiter du peu de jour qui me restoit pour faire encore dix ou douze milles. En m'éloignant de la riviere, je me retournois souvent pour jouir encore du magnifique spectacle qu'elle offre en cet endroit, où elle élargit tellement fon lit, qu'en regardant du côté du sud on croit voir un lac immense, tandis que celui du nord n'offre que l'aspect d'un fleuve majestueux. On me fit remarquer une espece de promontoire, d'où le Colonel Livingston pensa prendre avec une seule piece de canon la frégate le Vautour, qui avoit conduit André, & qui attendoit Arnold. Cette frégate s'étant

trop approchée du rivage, échoua à marée basse; le Colonel en avertit Arnold, & lui demanda deux pieces de gros canon, affurant qu'il les placeroit de façon à la couler bas: Arnold éluda la proposition sous de vains prétextes; de forte, que le Colonel ne put conduire qu'une seule piece de 4, qui étoit alors dans la redoute de Verplank. Cette piece prolongeoit le vaisseau de l'avant à l'arriere, & lui faisoit tant de dommage, que s'il ne s'étoit pas relevé avec le flot, il auroit été obligé d'amener. Le lendemain le Colonel Livingston se trouvant sur le rivage, vit passer Arnold dans fa barque, comme il descendoit la riviere pour gagner la frégate. Il affure qu'il en concut un tel foupcon, que s'il avoit eu à portée de lui fes bateaux de garde, il auroit été fur le champ le joindre & lui demander où il alloit. Il est vraisemblable que cette question l'auroit jetté dans l'embaras, & qu'alors le Colonel Livingston se sût consirmé dans ses foupcons & l'eût arrêté.

Arnold & fa trahison occupoient encore ma pensée, lorsque mon chemin me conduisit à cette fameuse maison de Smith où il eut son entrevue avec André, & où il forma son affreux complot. C'est dans cette maison qu'ils passerent la nuit ensemble, & qu'André changea de vêtement: c'est là que la liberté de l'Amérique sut marchandée & vendue; & c'est là que le hasard, qui décide toujours des plus grands intérêts, déconcerta cet horrible projet,

(20)

& que satissait d'immoler l'imprudent André, il ne prévint le crime qu'en sauvant le criminel. En esset, André repassoit tran quillement la riviere pour se rendre à New-York par les plaines blanches, si les coups de canon tirés sur la frégate, ne lui avoient sait craindre de rencontrer les troupes Américaines. Il crut, à la faveur de son déguisement, trouver plus de sûreté sur la rive droite; à quelques milles de là il sur arrêté, à quelques milles plus loin il

trouva la potence.

Smith, plus que foupconné, mais non convaincu d'avoir eu part à ce complot, est encore dans les prisons, où la loi le défend contre la justice. Mais sa maison paroit avoir éprouvé le feul châtiment dont elle soit susceptible; elle est punie par la folitude : en effet elle est tellement abandonnée, qu'il n'y est pas même resté un seul gardien, quoiqu'il y ait une groffe ferme qui en dépende. Je poursuivis mon chemin, mais fans y pouvoir donner affez d'attention pour en conserver la mémoire. Je me fouviens seulement qu'il étoit aussi ténébreux que mes pensées : il me conduisit dans une vallée profonde, toute couverte de cyprès; un torrent y couloit à travers des rochers; je le traverfai & bientôt après la nuit survint. Il me fallut faire encore quelques milles pour parvenir à une auberge, où je fus paffablement logé. Cette auberge est située dans le Haverstraw; elle appartient à un autre Smith, mais qui n'a rien de commun avec

(21)

le premier : il m'affura qu'il étoit bon Whig, & comme il me donna un affez bon fouper, je le crus aifément.



Description de la grande cataracte, connue sous le nom de Totohaw-Fall.

LE poursuivois mon chemin, causant avec M. Mac Henry, lorsqu'un bruit considérable que j'entendis, m'avertit que je n'étois pas loin de la grande cataracte, connue sous le nom de Totohaw-Fall. J'étois partagé entre l'impatience de voir cette curiofité, & celle de me trouver auprès du Général Washington; mais M. Mac-Henry m'ayant dit que je n'aurois pas à me détourner de deux cens pas pour voir la cataracte, je voulus profiter du beau jour qui luisoit encore, & effectivement je n'eus pas fait cent pas hors du chemin, que j'eus l'étonnant spectacle d'une grande riviere qui se précipite de soixante dix pieds de haut, & s'engouffre ensuite dans le creux d'un rocher qui femble l'engloutir, mais d'où elle s'échape en tournant tout court à droite, comme si elle s'enfuyoit par une porte dérobée. Il me paroit impossible de donner une idée de cette chûte d'eau autrement que par un dessin figuré. Essayons cependant de commencer le tableau, & laiffons à l'imagination le foin de l'achever : c'est la rivale de la nature, c'est quelquéfois aussi son amie & son interprete. Qu'on fe figure donc une riviere qui coule entre

des montagnes couvertes de fapins, dont le verd foncé contraste avec la conleur de fes eaux, & en rend le cours plus majeftueux; qu'on se représente ensuite un immense rocher qui lui fermeroit tout passage, si par quelque tremblement de terre, ou toute autre révolution fouterraine, il n'avoit pas été ouvert en plufieurs endroits de sa cime à sa base, formant ainsi de longues crevaffes parfaitement verticales. L'une de ces crevasses dont on ne connoit pas la profondeur, peut avoir vingt cinq ou trente pieds d'ouverture. C'est dans cette espece de cuve que la riviere, ayant franchi une partie du rocher, se précipite avec fracas; mais comme ce rocher traverse tout fon lit, elle ne peut fortir que par celle des deux extrêmités qui lui offre une issue. Là se présente un autre obstacle; un nouveau rocher s'oppose à sa fuite, & elle est obligée de former un angle droit pour tourner tout court fur la gauche. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'après son épouvantable chûte, elle n'écume, ne bouillonne, ni ne tournoie, mais fort tranquillement par le chemin qui lui est ouvert, & gagne en filence une vallée profonde, d'où elle pourfuit fa route vers la mer. Ce calme parfait, après un mouvement si rapide, ne peut être expliqué que par l'énorme profondeur de l'antre où elle s'engloutit, & par le frotement extrême qu'elle éprouve dans un espace aussi serré. Je n'ai point essayé le rocher à l'eau forte; mais comme on ne trouve point de pierre calcaire dans ce

(23)

pays, je le crois de roche dure & de la nature du quartz : mais il offre une particularité digne d'attention, c'est que toute fa surface est guillochée, c'est à dire creusée par petits carreaux comme les anciennes boîtes de Maubois. Etoit-il dans un état de fusion lorsqu'il a été soulevé du sein de la terre & qu'il a bouché le passage de la riviere? Ces fentes verticales, ces gerçures à la surface, sont elles un effet du refroidiffement? c'est ce que je laisse aux savans à examiner. Je dirai seulement qu'il n'offre rien de volcanique, & que dans tout ce pays là on ne voit nulle trace de volcan, du moins de ceux qui font postérieurs aux dernieres époques de la nature.



# Portrait & caractere du Général Washington.

C E seroit ici le lieu convenable pour placer le portrait du Général Washington; mais qu'est ce que mon propre témoignage pourroit ajouter à l'idée qu'on a de lui? L'Amérique septentrionale, depuis Boston jusqu'à Charles Town, est un grand livre où chaque page offre son éloge. Je sais qu'ayant eu l'occasion de le voir de près & de l'observer, on peut attendre de moi quelques détails plus particuliers; mais ce qui caractérise le mieux cet homme respectable, c'est l'accord parsait qui regne entre les qualités physiques & morales qui composent son individu. Une seule peut B 4.

faire juger des autres. Si on vous présente des médailles de Céfar, de Trajan ou d'Alexandre, vous pouvez en voyant les traits de leur visage, demander encore quelle étoit leur taille & la forme de leur corps; mais fi vous découvrez parmi des ruines la tête ou queique membre d'un Apollon antique, ne vous inquiétez pas des autres parties, & foyez fûr que tout le reste est d'un Dieu. Que cette comparaison ne soit pas attribuée à l'enthousiasme, je ne veux rien exagérer; je veux exprimer seulement l'impression que le Général Washington m'a laissée; cette idée d'un ensemble parfait, qui ne peut être produite par l'enthousiasme, qui le repousseroit plutôt, puisque le propre de la proportion est de diminuer l'idée de la grandeur. Brave fans témérité, laborieux fans ambition, généreux fans prodigalité, noble fans orgueil, vertueux fans sévérité, il semble toujours s'être arrêté en deçà de cette limite, où les vertus, en se revêtant de couleurs plus vives, mais plus changeantes & plus douteuses, peuvent être prises pour des défauts. Voici la feptieme année qu'il commande l'armée & qu'il obéit au Congrès; c'est en dire affez, sur tout en Amérique, où l'on fait tous les éloges que ce simple exposé renferme. Qu'on répete que Condé fut hardi, Turenne prudent, Eugene adroit, Catinat délintéressé, ce ne sera pas ainsi qu'on caractérifera Washington. On dira : à la fin d'une longue guerre civile il n'eut rien à se reprocher. Si quelque chose peut être

encore plus merveilleux qu'un pareil caractere, c'est l'unanimité des sussirages en sa faveur; guerrier, magistrat, peuple, tous l'aiment & l'admirent; tous ne parlent de lui qu'avec tendresse & vénération Existe til donc une vertu capable d'enchaîner l'injustice des hommes; ou la gloire & le bonheur sont ils encore trop récemment établis en Amérique, pour que l'envie ait

daigné passer les mers?

Je n'ai point exclu les formes extérieures, en pariant de cet ensemble parfait dont le Général Washington offre l'idée. Sa taille est noble & élevée, bien prise & exactement proportionnée; sa physionomie douce & agréable, mais telle qu'on ne parlera en particulier d'aucun de ses traits, & qu'en le quirtant il restera seulement le souvenir d'une belle sigure. Il n'a l'air ni grave ni familier; on voit quelquesois sur son front l'impression de la pensée, mais jamais celle de l'inquiétude; en inspirant le respect il inspire la consiance, & son sourire est toujours celui de la bienveillance.

C'est sur tout au milieu des Officiers Généraux de son armée qu'il est intéressant de le voir. Général dans une république, il n'a pas le faste imposant d'un Maréchal de France qui donne l'ordre; héros dans une république, il excite une autre sorte de respect, qui semble naître de cette seuse idée, que le salut de chaque individu est attaché à sa personne. Au reste, je dois dire dans cette occasion, que les Officiers-Généraux de l'armée Américaine ont un

maintien très militaire & très décent; que même tous les Officiers que leurs fonctions mettent en évidence, joignent beaucoup de politesse à beaucoup de capacité; enfin, que le quartier général de cette armée n'offre l'image ni de l'inexpérience ni du besoin. Quand on voit le bataillon des gardes du Général campé dans l'enceinte de sa maison, neuf chariots destinés à porter ses équipages rangés dans sa cour, un grand nombre de palefreniers gardant de très beaux chevaux appartenans aux Officiers généraux & à leurs Aides de camp; lorsqu'on observe l'ordre parfait qui regne dans cette enceinte, où les gardes font exactement posés, & où les tambours batent un réveil & une retraite particuliere; on est tenté d'appliquer aux Américains ce que Pyrrhus disoit des Romains : en vérité ces gens la n'ont rien de barbare dans leur discipline.

#### \* TO TO THE STATE OF THE STATE

Conversation entre l'Auteur & M. Samuel Adams sur la constitution des Etatsunis de l'Amérique.

MAINTENANT je me hâte de retourner à Philadelphie, où je n'eus à mon arrivée que le temps de m'habiller, pour aller diner avec le Chevalier de la Luzerne, & mes compagnons de voyage, chez M. Huntington, Président du Congrés Madame Huntington, grosse femme d'assez bonne mine, déjà d'un certain âge, fit les hon(27)

neurs du diner, c'est-à-dire qu'elle servit tout le monde, & ne parla à personne. Je ne restai pas long-temps après le diner, parce que j'avois un petit rendez-vous en bonne fortune, auquel je ne voulois pas manquer. On trouvera fans doute qu'il vient fort à propos pour jeter quelque variété dans ce journal; mais je dois avouer que ce rendez-vous étoit avec M. Samuel Adams. Nous nous étions promis à notre derniere entrevue de prendre une soirée pour causer tranquillement tête-à-tête, & celle-ci avoit été choisie. Notre entretien commença par un article dont il aurait pu s'épargner la discussion; c'est la justice de la cause qu'il soutient. Je crois fermement que le Parlement d'Angleterre n'avoit aucun droit de taxer l'Amérique sans son confentement; mais je crois encore plus que lorsqu'un peuple entier dit : je veus être libre, il est difficile de lui démontrer qu'il à tort. Quoiqu'il en foit, M. Adams me prouva d'une maniere très fatisfaifante que la nouvelle Angleterre, qui comprend les états de Massachusset, New-Hampshire, Connecticut & Rhode-Island, n'avoit été peuplée dans aucune vue de commerce & d'agrandiffement, mais seulement par des particuliers qui fuyoient la perfécution, & cherchoient au bout du monde un afyle où il leur fut libre de vivre felon leurs opinions; que c'étoit de leur propre mouvement que ces nouveaux colons s'étoient mis fous la protection de l'Angleterre; que les rapports mutuels qui naissoient de cette connexion, avoient été imprimés dans les chartes, & que jamais le droit d'imposer ou d'exiger un revenu quelconque n'y avoit été compris.

De cet objet nous passames à un autre plus intéressant, c'est la forme de gouvernement qu'il convenoit de donner à chaque état; car ce n'est qu'en faveur de l'avenir qu'il faut s'occuper du passé. La révolution est faite. & la république commence; celle-ci est un enfant qui vient de naître, il s'agit de le nourrir & de l'élever. Je témoignai à M. Adams quelqu'inquiétude fur les bases qu'on avoit prises en formant les nouvelles constitutions. particuliérement celle de Massachusset. Chaque citoyen, lui dis-je, chaque homme qui paye les impositions, a droit de voter dans l'élection des représentans, lesquels forment le corps législatif, & ce qu'on peut appeler le souverain. C'est très-bien pour le moment présent, parce que tout citoyen est à peu près également aisé, ou peut le devenir en peu de temps; mais le succès du commerce, & même ceux de l'agriculture introduiront parmi vous les richesses, & les richesses ameneront l'inégalité des fortunes & des propriétés. Or, par-tout où cette inégalité existera, la véritable force fera toujours du côté de la propriété; de sorte que si l'influence dans le gouvernement n'est pas mesurée sur cette propriété, il y aura toujours une contradiction, un combat entre la forme du gouvernement & fa tendance naturelle; le droit fera d'un côté & la force de l'autre : alors

('29)

la balance ne pourra plus exister qu'entre ces deux points également dangereux, l'aristocratie & l'anarchie. D'ailleurs la valeur idéale des hommes n'est jamais que comparative; un particulier fans biens est un citoyen mal aisé, quand l'état est pauvre; placez un riche auprés de lui, il devient un manant. Que deviendra donc un jour le droit d'élection dans cette classe de citoyens? la fource des troubles civils. ou celle de la corruption, peut-être même toutes les deux à la fois. Voici à peu près la réponfe de M. Adams. Je sens trèsbien la force de vos objections; nous ne sommes pas ce que nous devons être; ainsi nous devons travailler plutôt pour l'avenir que pour le moment actuel. Je fais bâtir une maison de campagne, & j'ai des enfans en bas âge, fans doute je dois disposer leurs logemens pour le temps où ils feront grands & où ils fe marieront. Mais nous n'avons pas négligé cette précaution. Premiérement, je dois vous dire que notre nouvelle constitution a été propofée & acceptée de la maniere la plus légale dont il y ait eu d'exemple depuis Lycurgue. Un comité choisi parmi les membres du corps législatif, alors existant. & qu'on pouvoit regarder comme un gouvernement provisionel, fut nommé pour travailler à la confection des nouvelles loix. Dès qu'il eut rédigé fon plan, on demanda à chaque comté ou district de nommer un comité pour examiner ce plan. Il leur étoit recommandé de le renvoyer au bout d'un

certain temps avec leurs observations. Ces observations ayant été discutées par le premier comité, & les changemens jugés nécessaires avant été faits, on renvoya le projet à chaque comité particulier. Lorfqu'ils l'eurent tous approuvé, ils reçurent ordre de le communiquer au peuple at large, c'est-à-dire en général, & de lui demander fon fuffrage. Si les deux tiers des votans l'approuvoient, il devoit avoir force de loi, & être regardé comme l'ouvrage du peuple même. On compta jusqu'à vingt-deux mille suffrages, parmi lesquels une beaucoup plus grande proportion que les deux tiers fut en faveur de la nouvelle constitution. Or voici sur quels principes elle a été établie. Un Etat n'est libre que lorsque chaque citoyen n'est obligé par aucune loi quelconque, à moins qu'il ne l'ait approuvée, ou par lui-même, ou par ses représentans; mais pour représenter un autre homme, il faut avoir été élu par lui; donc tout citoyen doit avoir part aux élections. D'un autre côté, ce seroit inutilement que le peuple auroit le droit d'élire ses représentans, s'il étoit astreint à ne les choisir que dans une classe particuliere. Il a donc fallu ne pas exiger une trop grande propriété. pour acquérir le droit d'être représentant du peuple. Ainsi la chambre des représentans, qui forme le corps législatif & le véritable Souverain, est le peuple même repréfenté par ses délégués. Jusqu'ici le gouvernement est purement démocratique; mais c'est la volonté du peuple permanente &

(31)

écrairée qui doit faire loi, & non les paffions, les faillies, auxquelles il n'est que trop sujet. Il est nécessaire de modérer ses premiers mouvemens, de le forcer à l'examen ou à la réflexion. C'est l'emploi important qui à été confié au gouverneur & à son conseil, lesquels représentent parmi nous le pouvoir négatif, qui existe en Angleterre dans la chambre haute & dans la couronne même; à cette différence seulement, que dans notre nouvelle constitution, le gouverneur & le conseil peuvent bien sufpendre la publication d'une loi & en demander un nouvel examen; mais si ces formes font remplies, si après ce nouvel examen le peuple persiste dans sa résolution, & qu'alors il n'y ait plus une simple majorité de suffrages, mais les deux tiers en faveur de la loi, le gouverneur & le conseil sont obligés de lui donner leur sanction. Ainfi ce pouvoir modere l'autorité du peuple sans la détruire; & l'organisation de notre république est telle, qu'elle empêche les ressorts de se briser par un mouvement trop vif, fans jamais arrêter tout-à-fait ce mouvement. Or, c'est ici que nous avons rendu à la propriété tous fes privileges. Il faut avoir un fonds de terre affez considérable, pour élire un membre du conseil; il faut en avoir un encore plus considérable pour être élu. Ainsi, la démocratie est pure & entiere dans l'assemblée qui représente le Souverain; & l'aristocratie, ou si l'on veut l'optimatie, ne se trouvent que dans le pouvoir modérateur,

où elle est d'autant plus nécessaire, qu'on ne veille jamais mieux sur l'état, que lorsqu'on a de grands intérèts liés à sa destinée. Quant au pouvoir de commander les armées, il ne doit résider ni dans un grand nombre, ni même dans un petit nombre d'hommes : le gouverneur seul peut donc employer les forces de terre & de mer suivant les besoins; mais les forces de terre consisteront uniquement dans la milice; & comme elle est le peuple même, elle ne

peut agir contre le peuple.

Telle fut l'idée que M. Adams me donna de fon propre ouvrage, car c'est lui qui a eu la plus grande part à la confection des nouvelles loix. On affure pourtant qu'avant d'employer son crédit à les faire accepter, il a fallu combattre sa propre opinion, & le ramener des systèmes dans lesquels il aimoit à s'égarer, à des projets moins fublimes & plus pratiquables On a reproché fouvent à ce citoyen, d'ailleurs très-respectable, de consulter sa bibliothéque plutôt que les circonstances actuelles, & de passer toujours par les Grecs & les Romains pour arriver aux Whigs & aux Torys. Si cela est vrai, je dirai que l'étude a austi ses inconvéniens, mais qu'il faut que ce soit les moindres de tous, puifque M. Samuel Adams, autrefois ennemi des troupes réglées, & partisan outré de la démocratie, emploie maintenant toute fon influence à foutenir une armée & à établir un gouvernement mixte. Quoi qu'il en soit, je fortis très-content de cette converfation.

(33)

fation, qui ne fut interrompue que par un verre de vin de Madere, une taffe de the & un ancien Général Americain, qui est maintenant membre du Congrés & qui loge avec M. Adams.



Portrait & caractere de M. Benezet, Quaker; conversation entre lui & l'Auteur.— Réflexions particulieres de l'Auteur d'après cette conversation.— L'Auteur assisse au service réligieux tant des Quakers que des Anglicans.

L falloit bien que notre jeunesse se repofât de ses voyages & de ses veilles, aussi ne parut-elle pas au déjeûner. Elle fut remplacée par un vieux Quaker appellé Benezet, dont la petite taille, la figure humble & mesquine, faisoient un parfait contraste avec M. Pendelton. Ce M. Benezet peut être regardé plutôt comme le modele que comme l'échantillon de la fecte des Quakers. Occupé uniquement du bien des hommes, fa charité & sa générosité lui attirerent une grande considération dans des temps plus heureux, où les vertus seules suffisoient pour illustrer un citoyen. Maintenant le bruit des armes empêche d'entendre les foupirs de la charité, & l'amour de la patrie a prévalu fur celui de l'humanité. Cependant Benezet exerce toujours sa bienfaisance; il venoit demander des éclaircissemens sur les nouvelles méthodes inventées en France pour

rapeler les noyés à la vie : je lui promis non seulement de les lui envoyer de Newport, mais de lui faire parvenir une boîte pareille à celle que notre gouvernement a fait distribuer dans les ports de mer. La confiance s'étant établie entre nous, nous vînmes à parler des malheurs de la guerre, & il me dit : " mon ami, je fais que tu es » homme de lettres & membre de l'Aca-" démie Françoise : les gens de lettres ont » écrit beaucoup de bonnes choses depuis » quelque temps; ils ont attaqué les erreurs » & les préjugés, l'intolérance fur tout; " est-ce qu'ils ne travailleront pas à degoûn ter les hommes de la guerre, & à les " faire vivre entr'eux comme des freres ou " des amis? " Tu ne te trompes pas, mon ami, lui répondis-je, lorsque tu fondes quelqu'espérance sur les progrès des lumieres & de la philosophie. Plusieurs mains actives travaillent au grand édifice du bonheur public; mais inutilement s'occupera t-on d'en achever quelques parties, tant qu'il manquera par la base; & cette base, tu l'as dit, est la paix générale. Quant à l'intolérance & la perfécution, il est vrai que ces deux ennemies du genre humain ne sont pas encore liées par des chaînes assez fortes; mais je te dirai un mot à l'oreille dont tu ne failiras peut-être pas toute la force, quoique tu faches très bien le Francois : elles ne sont plus à la mode; je les croirois même prêtes à être anéanties, fans quelques petites circonstances dont tu n'es pas infiruit; c'est qu'on emprisonne quel(35)

quefois ceux qui les attaquent, & qu'on donne des abbayes de cent mille livres de rente à ceux qui les favorisent. Cent mille livres de rente; reprit Benezet, il y a là de quoi bâtir des hôpitaux & établir des manufactures : c'est sans doute l'usage qu'ils font de leurs richesses. Non, ami, lui répondis-je, la persécution a besoin d'être foudoyée; cependant il faut avouer qu'ils la payent affez mal, & que les plus magnifiques des perfécuteurs fe contentent de donner mille ou douze cens livres de penfion à quelques poëtes fatyriques, ou à quelques journalistes ennemis des lettres, dont les ouvrages se lisent beaucoup & se vendent très peu. Mon ami, me dit le Quaker, c'est une étrange chose que la persécution; j'ai peine encore à croire ce qui m'est arrivé à moi même. Mon pere étoit François, & je fuis né dans ton pays. Il y a maintenant foixante ans qu'il fut obligé de chercher un afyle en Angleterre, emmenant avec lui ses ensans, le seul tréfor qu'il ait pu fauver dans fon malheur. La justice, ou ce que l'on appelle ainsi dans ta patrie, le fit pendre en effigie parce qu'il expliquoit l'évangile différemment que tes prêtres. Mon pere ne fut guere plus content de ceux de l'Angleterre : il voulut s'éloigner de toute hiérarchie, & vint s'établir dans ce pays ci, où j'ai mené une vie heureuse jusqu'à ce que la guerre se soit allumée. Il y a longtemps que j'ai oublié toutes les persécutions que ma famille a éprouvées. J'aime

(36)

ta nation, parce qu'elle est douce & sensible; & pour toi, mon ami, je fais que tu fers l'humanité autant qu'il est en ton pouvoir. Quand tu feras en Europe, engage tes confreres à te seconder, & en attendant, permets que je mette fous ta protection nos freres de Rhode Island. Alors il me recommanda en détail les Quakers qui habitent cet état, & qui ne laifsent pas d'être en assez grand nombre; puis il prit congé de moi, en me demandant la permission de m'envoyer quelques pamphlets de fa façon, la plupart faifant l'apologie de sa secte. Je l'affurai que je les lirois avec grand plaisir, & il ne manqua pas de me les envoyer le lendemain matin.

De quelque secte que soit un homme brûlant de zele & d'amour pour l'humanité, c'est, il n'en faut pas douter, un être respectable; mais j'avouerai qu'il est difficile de faire réfléchir fur la fecte en général l'estime qu'on ne peut refuser à quelques individus. La loi que plusieurs d'entr'eux observent, de ne dire, ni vous, ni monsieur, est loin de leur donner un ton de simplicité & de candeur. Je ne fais si c'est pour compenser cette espece de rusticité, qu'ils ont souvent un ton miéleux & patelin, qui est tout-à-fait Jéfuitique. Leur conduite ne dément pas non plus cette ressemblance. Couvrant du manteau de la religion leur indifférence pour le bien public, ils épargnent le fang, il est vrai, fur-tout le leur, mais ils excroquent l'argent des deux partis, & cela fans aucune. (37)

pudeur & fans aucun ménagement. C'est une opinion reçue dans le commerce, qu'il faut se défier d'eux, & cette opinion est fondée. Elle le fera encore davantage par la fuite. En effet, rien ne peut-être pis que l'enthousiasme dans sa décadence; car que peut-on lui substituer, si ce n'est l'hipocrisie? Ce monstre si connu en Europe, ne trouve que trop d'accès dans toutes les religions; mais il n'en avoit pas dans une affemblée de jeunes femmes, qui étoient invitées comme moi à prendre du thé chez Madame Cunningham. Elles étoient bien mifes, paroissoient avoir envie de plaire, & il faut croire que leur sentiment secret ne démentoit pas leur extérieur. La maitreffe de la maison est aimable, & parle avec grace & intéret. En tout cette assemblée me retraçoit affez bien celles de Geneve & de Hollande, où l'on trouve de la gaité sans indécence, & de l'envie de plaire sans coquéterie.

Le dimanche 10, j'avois résolu de faire un cours de cultes & d'églises. Malheureusement les dissérentes sectes, qui ne s'accordent sur aucun autre point, ont pris la même heure pour assembler les sideles; ainsi je ne pus voir dans la matinée que l'assemblée des Quakers, & dans l'aprèsmidi que celle des Anglicans. La salle où les Quakers se réunissent est quarrée; il y a de tous les côtés & paralellement aux quatre murs, des bancs & des priedieu, de sorte qu'on est placé les uns visàvis des autres, sans autel ni chaire, qui

fixent l'attention. Loriqu'on s'assemble, quelque ancien fait une priere in-promptu, & telle qu'elle lui vient dans l'esprit; puis on garde le filence, jusqu'à ce qu'un homme ou une femme foit inspirée & se leve pour parler. Il faut croire les voyageurs fur leur parole, quelqu'extraordinaires que foient leurs récits. Comme l'Arioste, je raconterai des prodiges: Dird meraviglia: mais il est sûr que j'arrivai dans le moment où une femme venoit de se taire. Un homme la remplaça, & parla fort bêtement sur la grace intérieure, l'illumination qui vient de l'esprit, & tous les autres dogmes de fa fecte, qu'il rabacha beaucoup & fe garda bien d'expliquer : enfin fon discours finit au grand contentement des freres & des sceurs qui avoient tous l'air distrait & ennuyé. Après un demi quart d'heure de filence, un vieillard se mit à genoux, & nous débita une fort plate priere, après laquelle il congedia l'auditoire.

En fortant de cette triste & agreste affemblée, le fervice des Anglicans me parut une espece d'opéra, tant pour la musique que pour les décorations. Une belle chaire placée devant un bel orgue; un beau ministre dans cette chaire, lisant, parlant, chantant avec une grace toute théatrale; des jeunes semmes répondant mélodieusement du parterre & des loges, car les deux tribunes latérales sont des especes de loges; un chant doux & agréable, alterné par de très-bonnes sonates jouées sur l'orgue: tout cela comparé aux Quakers, aux

(39) Anabaptistes, aux Presbytériens, &c. me

paroissoit plutôt un petit paradis que le chemin du paradis. Cependant fi l'on considere tant de sectes dissérentes, ou séveres, ou frivoles, mais toutes impérieuses, toutes exclusives, on croit voir les hommes lire dans le grand livre de la nature, comme Montauciel dans sa leçon: on a écrit, vous êtes un blanc-bec, & il lit toujours trompette blessée. Sur un milion de chances, il n'en existe pas une pour qu'il devine une ligne d'écriture fans favoir épeler fes lettres: toutefois s'il vient à implorer votre fecours, gardez-vous de l'accorder; il vaut mieux le laisser dans l'erreur que de se couper la gorge avec lui.

## ACCEPTED TO THE

Assemblée ou bal. - L'ordre qui y est établi. -- Propos plaisans d'un manager, ou maître de cérémonies de ces assemblées ou bals, à une demoiselle qui dans une contre-danse avoit oublié son tour pour figurer.

A près cela, concluez du particulier au général, jugez des peuples par quelqu'échantillon, & établissez des principes sans exception.

L'affemblée ou le bal de fouscription, dont je dois rendre compte, vient ici tout à propos. A Philadelphie, comme à Londres, à Bath, à Spa, &c. il y a des es-

(40)

peces de redoutes où la jeunesse danse, & où ceux à qui cet amusement ne convient pas, jouent à différens jeux de cartes. Mais à Philadelphie les jeux de commerce sont les seuls permis. Un manager, ou maître de cérémonies, prélide à ces amusemens méthodiques : if préfente aux danfeurs &-aux danseuses des billets pliés qui portent chacun un numéro; ainsi c'est le sort qui décide du partner ou de la partner qu'on aura & qu'il faudra garder le reste de la soirée. Toutes les danfes sont prévues & arrangées d'avance; & on appele les danfeurs chacun à fon tour. Ces danses ont comme les wasts que l'on boit à table, des raports marqués avec la politique. L'une s'appele le succès de la campagne, l'autre la défaite de Burgoyne, une troisieme la retraite de Clinton. Les managers font ordinairement choisis parmi les officiers les plus distingués de l'armée; maintenant cette place importante est confiée au colonel Wilkinson, qui est aussi clothier, c'est-a-dire chargé de l'habillement des troupes. Le colonel Mitchel, petit-homme, gros & court, âgé de cinquante ans, grand connoisseur en chevaux, & qui avoit derniérement l'entreprise des voitures, tant pour l'armée Américaine que pour l'armée Françoise, étoit ci-devant manager; mais quand je l'ai vu, il venoit de fortir de magistrature, & danfoit comme un simple citoyen. On prétend qu'il exerçoit son emploi avec beaucoup de sévérité, & on raconte qu'une demoifelle qui figuroit dans une contre-danse,

ayant, oublié son tour parce qu'elle caufoit avec une de ses amies, il s'approcha d'elle & lui dit tout haut: allons donc, Mademoisellé, prenez garde à ce que vous faites; est-ce que vous croyez être là pour votre plaisir à



L'Auteur séjourne à Rhynbeek, vante l'auberge appellée Thoma'ssun: sa conversation avec M. Thomas son hôte, sur la maniere d'avoir ses chevaux du Canada. Extrême sécondité des environs de Rhynbeek. Opinion de M. Thomas que rien ne seroit plus facile & plus utile que la conquête du Canada.

A PEINE est-t-on forti de Strasbourg, qu'on entre dans le Town-ship de Rhynbeek. Il est inutile de faire remarquer que tous ces noms décelent une origine Allemande. A Rhynbeek, personne ne sortit de sa maison pour m'inviter à dîner; mais la neige mêlée de grêle étoit si froide, & j'étois tellement fatigué de soutenir mon cheval fur le verglas, que je me ferois toujours arrêté dans cet endroit, quand même je n'y aurois pas été invité par la belle apparence de l'auberge appellée Thoma'fiun. Il n'étoit cependant que deux heures & demie; mais voyant que j'avois déja fait vingt-trois milles, que la maison étoit bonne, le feu bien allumé, l'hôte un grand homme de bonne mine, chasseur, maqui-

gnon, & disposé à causer, je me décidai selon l'expression angloise, à dépenser là tout le reste de la journée. Voici tout ce que j'ai tiré de plus intéressant de ma converfation avec M. Thomas. En temps, de paix, il faisoit un grand commerce de chevaux qu'il achetoit en Canada, & qu'il envoyoit à New-Yorck pour les faire paffer aux Indes occidentales. Il est presque incroyable avec quelle facilité on fait ce commerce en hiver. Il m'a affuré qu'une fois il n'avoit mis que quinze jours pour aller à Montréal, & en ramener soixante-quinze chevaux qu'il y avoit achetés. C'est qu'on va toujours tout droit, traversant fur la glace le lac George, & fur la neige, le désert qui est entre ce lac & Montréal. Les chevaux du Canada marchent aisément dix-huit ou vingt heures par jour, & deux ou trois hommes montés suffisent pour en chasser une centaine devant eux. » C'est " moi, ajouta M. Thomas, qui ai fait, » ou plutôt qui ai rétabli la fortune de ce " coquin d'Arnold. Il avoit mal conduit n ses affaires dans le petit commerce qu'il " faisoit à New - Haven; je lui persuadai » d'acheter des chevaux en Canada, & de » les aller vendre lui-même à la Jamaïque. » Cette seule spéculation à suffi pour payer » ses dettes & le remettre à flot ». Après avoir parlé commerce, nous parlames agriculture : il me dit qu'aux environs de Rhynbeek la terre étoit d'une extrême fécondité, & que pour un boisseau de bled qu'il femoit, il en recueilloit trente & qua-

rante. Le bled est si abondant, qu'on ne se donne pas la peine de le séyer, & qu'on le fauche comme le foin. Quelques chiens de belle race qui alloient & venoient, réveillerent ma passion pour la chasse. Je demandai à M. Thomas quel usage il en faifoit; il me dit qu'il s'en servoit seulement pour chaffer le renard; que les chevreuils, les cerfs & les ours étoient affez communs dans le pays, mais qu'on ne les tuoit guere qu'en hiver, foit en suivant leurs traces fur la neige, foit en traquant les bois. Toute conversation Américaine doit finir par la politique. Celle de M. Thomas étoit un peu équivoque : il étoit trop riche, & il fe plaignoit trop des fournitures de farine qu'il faisoit à l'armée, pour me paroître bon Whigh. Cependant il se donnoit pour tel : mais j'observai qu'il étoit . très-attaché à une opinion que j'ai trouvé répandue dans tout l'état de New-Yorck; c'est qu'il n'est point d'expédition plus utile & plus facile que la conquête du Canada. On ne peut pas se figurer l'ardeur qu'ont encore tous les habitans du nord pour recommencer cette entreprise. La raison en est, que leur pays est si fécond & si heureusement placé pour le commerce, qu'ils sont sûrs de devenir très-riches dès qu'ils n'auront plus rien à craindre des Sauvages: or les Sauvages ne font redoutables que parce qu'ils font foutenus & animés par les Anglois.



Description de la cataracte de Cohos-Fall & de ses environs.

outes nos mesures étant bien prifes, nous nous retirames chacun chez nous, c'est-à-dire le Vicomte de Noailles & ses deux compagnons dans une auberge, tenue par un François, nommé Louis, & moi dans celle d'un Américain, appellé Bennissens. A la pointe du jour, le thé se trouva prêt, & toute la caravane rassemblée chez moi. Mais il tomboit une neige fondue qui ne nous préparoit pas une promenade agréable. Nous espérames que ce feroit un vrai dégel, & nous nous mîmes. en chemin. Cependant la neige s'épaissiffoit de plus en plus, & la terre en étoit déja couverte à 6 pouces de hauteur, lorsque nous arrivâmes au confluent de la riviere des Mohawks & de celle d'Hudson. Là on a le choix de deux chemins différens qui conduisent à Saratoga. L'un vous oblige à traverser la riviere d'Hudson, pour en suivre quelque temps la rive gauche, & la repasser encore une fois près de Halfmoon; l'autre vous fait remonter la riviere des Mohawks jusqu'au-dessus de la cataracte; alors on passe cette riviere, & on traverse les bois pour se rendre à Stillvater. Quand je n'aurois pas trouvé de la difficulté à paffer la riviere du nord, qui charioit des glaçons, j'aurois préféré de prendre l'autre

(45)

chemin, pour voir la cascade de Cohos; qui est une des merveilles de l'Amérique. Avant de m'éloigner de la riviere d'Hudfon, je remarquai une île, partageant fon lit. qui offre une position très-avantageuse pour établir des bateries & en défendre la navigation. Les deux Majors à qui je fis part de cette observation, me dirent qu'on avoit négligé ce point de défense, parce qu'il y en avoit un meilleur un peu au-dessus à l'extrêmité d'une des trois branches, dans lesquelles la riviere des Mohawks se divise en se jetant dans l'Hudson. Ils ajouterent qu'on s'étoit même contenté de reconnoître cette derniere position, celle qu'on avoit commencé à fortifier encore plus haut, étant suffisante pour arrêter l'ennemi. Ainsi plus on examine le pays, plus on se persuade que l'entreprise de Bourgoyne étoit extravagante, & devoit échouer tôt ou tard, indépendament des combats qui en ont décidé.

Le confluent de deux rivieres est à fix milles au nord d'Albany; lorsque nous en eûmes fait deux vers l'ouest, en cheminant dans les bois, nous commençames à entendre un bruit sourd, qui augmenta toujours, jusqu'au moment où nous appercûmes Cohos-Fall. Cette cataracte a pour étendue la largeur de la riviere, c'est àdire près de deux cens toises. C'est une vaste nappe d'eau, dont la hauteur est de 76 pieds Anglois. Dans cet endroit, la riviere est resservée entre deux escarpemens sormés par la pente des montagnes. Ces

escarpemens sont couverts d'une terre aussi noire que la mine de ser, & sur laquelle il ne croît que des sapins & des cyprès. Le cours de la riviere est droit avant & après la chûte, & les rochers qui forment cette cascade sont à peu près de niveau, mais leur sigure irréguliere tourmente l'eau tandis qu'elle se précipite, & sorme plusieurs accidens bizàres & pittoresques. Ce tableau étoit rendu plus terrible encore par la neige qui couvroit les sapins, & dont l'éclat donnoit une couleur noire à l'eau qui couloit tranquillement, & une couleur jaune à celle qui se précipitoit avec fracas.

Après avoir raffasié nos yeux de ce spectacle imposant, nous marchames encore un mille pour gagner le ferry, où nous espérions paffer la riviere ; mais en y arrivant nous trouvâmes que le bateau étoit tellement engagé dans la glace & dans la neige, qu'il n'y avoit pas moyen de s'en fervir. On nous affura qu'on avoit paffé le matin même à un ferry qui est à deux milles plus haut; nous y allames tout de fuite, réfolus de poursuivre notre chemin, quoique la neige eût encore redoublé, & que le froid & l'humidité nous euffent déja à moitié transis. Les bateliers de ce nouveau ferry nous firent bien quelques objections fur le mauvais temps, & fur le peu de capacité de leurs bateaux, qui ne leur permettoit pas de passer plus de trois chevaux à la fois; mais cette difficulté ne nous arrêta pas, & il fut convenu seulement qu'on feroit plusieurs voyages. On ef(47)

faya d'abord de passer mon valet de chambre avec trois chevaux; j'attendois au coin du feu que mon tour arrivât, lorsqu'on vint me dire que le bateau regagnoit le rivage, non sans peine, & que le courant avoit pensé l'entraîner vers la cataracte. Il fallut se soumettre à notre destinée, qui ne vouloit pas encore nous permettre de remplir l'objet de notre voyage.

## 

Description d'un village Indien près Skeneetady & de la ville d'Albany --- voyage de l'Auteur d'Albany à Saratoga -méthode pour retirer les chevaux qui s'enfoncent dans les glaces. --

LAE village Indien, où M. Glen me conduisit, n'est autre chose que l'assemblage de quelques miférables huttes construites dans les bois, le long du chemin d'Albany. M. Glen me fit entrer dans celle d'un fauvage du saint-Louis, qui avoit habité long-temps à Montréal & parloit bien François. Ces huttes font femblables aux baraques que nous faisons à la guerre, ou à celles qu'on conftruit dans les vignes & dans les vergers, lorsque les fruits sont mûrs, & qu'on est obligé de les garder pendant la nuit. Deux perches & une traverse font toute la charpente; un fascinage en forme la couverture, mais cette couverture est bien doublée en dedans avec quantité d'écorces d'arbre. L'aire intérieur

(48)

est un peu au dessous du niveau du terrain: on entre par une petite porte latérale; au milieu de la hutte est le foyer, dont la fumée s'échape par une ouverture qu'on laisse dans le toit. Des deux côtés du feu on a élevé deux especes d'estrades, qui occupent la longueur de la baraque & qui servent de lit; elles sont recouvertes de peaux de bêtes & de quelques écorces. Il y avoit dans cette hutte, outre le fauvage qui parloit François, une Squah (c'est le nom qu'on donne aux fauvagesses ) qu'il avoit époufée en fecondes nôces, & qui élevoit un enfant de fon premier mari; deux vieillards composoient le reste de cette famille, qui avoit l'air trifte & pauvre. La Squah étoit hideuse, comme elles le font toutes, & son mari presque stupide : ainfi les charmes de cette fociété ne me firent pas oublier que la journée s'avançoit & qu'il falloit partir. Tout ce que j'appris, tant du Colonel, que des Indiens, c'est que l'Etat leur donne des rations de viande & quelquefois de farine; qu'ils possedent aussi quelques terres où ils sement du maïs, & qu'ils vont à la chaffe pour avoir des peaux qu'ils troquent contre du rum. On les envoie quelquefois à la guerre, & on se loue affez de leur bravoure & de leur fidélité. Quoiqu'ils foient foumis aux Américains, ils ont leurs chefs auxquels on s'adresse pour faire justice, lorsqu'un Indien a commis quelque crime. M. Glen m'a dit qu'ils se soumettoient aux punitions qu'on leur infligeoit, mais qu'ils

(49)

ne pouvoient comprendre qu'on dût les punir de mort, même pour homicide. Leur nombre est à présent de 350; il va toujours en diminuant, ainsi que celui des peuples appelés les cinq nations. Je ne crois pas que ces cinq nations soient en état de mettre quatre mille hommes fous les armes. Les Sauvages ne seroient donc pas fort à craindre par eux-mêmes, s'ils n'étoient pas foutenus par les Anglois & les Torys Américains. Comme avant-garde, ils font redoutables; comme armée, ils ne font rien. Mais leur cruauté paroit augmenter à mefure que leurs forces diminuent: elle est telle, qu'il est impossible que les Américains confentent plus longtemps à les avoir pour voilins, & qu'une conséquence nécesfaire de la paix, si elle est favorable au Congrès, fera leur totale destruction, ou du moins leur exclusion de tout le pays qui est en décà des lacs. Ceux qui sont attachés aux Américains, & qui vivent en quelque sorte sous leurs loix, tels que les Mohawks des environs de Skeneerady. & une partie de la nation des Oneidas, finiront par se civiliser & se consondre avec eux. C'est ce que doit souhaiter tout homme sensible & raisonable, qui préférant les intérêts de l'humanité à ceux de fa propre célébrité, dédaignera cet artifice si souvent employé, & toujours avec tant de succès, de préconifer l'ignorance & la pauvreté, afin de se faire louer dans les palais & dans les académies.

J'eus le temps de faire ces réflexions &

(50)

bien d'autres encore, tandis que je parcourois à la feule clarté de la neige ces bois majestueux, où le silence regne pendant la nuit, & n'est guere troublé pendant le jour. Je n'arrivai qu'à près de huit heures chez le Vicomte de Noailles, où le souper, le thé & la conversation me retinrent jusqu'à minuit. Cependant rien n'étoit décidé pour notre voyage, & les nouvelles que nous avions des rivieres n'étoient pas encore fatisfaifantes. Le lendemain matin je reçus une lettre du Général Schuyler : il me mandoit qu'il avoit envoyé chez moi la veille au foir, qu'on lui avoit dit que j'étois allé à Skeneetady & de là à Saratoga; mais qu'il étoit bien aife que je fusse revenu à Albany, parce que se trouvant mieux de fa goute, il comptoit m'accompagner le lendemain. Il me prioit de venir passer la soirée chez lui, pour décider de notre marche & de notre départ. Je répondis à cette lettre en acceptant toutes ses propositions, & j'employai une partie de la matinée à me promener dans Albany, non sans prendre beaucoup de précautions. car les rues étoient toutes couvertes de glace. J'allai d'abord voir le parc d'artillerie, ou plutôt les trophées des Américains; en effet il n'y a d'autre artillerie dans cet endroit que huit beaux mortiers & vingt chariots de munition, qui faisoient partie de l'artillerie de Bourgoyne. J'entrai dans une grande baraque où l'on travailloit à faire des fusils pour l'armée. Les canons de ces fusils, ainsi que les baïonnetes,



(51)

font forges à quelques milles d'Albany; on les polit & on les acheve dans cet atelier. Je demandai à quel prix ils revenoient; je fus, étonné d'apprendre qu'ils coûtoient de quatre à cinq piastres, c'est presque le double de ce que coûtent les nôtres. Les armuriers font engagés; on leur donne outre leur ration, des falaires qui seroient considérables, s'ils étoient bien payés. De là je montai à une autre grande baraque située à mi côte vers l'ouest de la ville qui fert d'hôpital militaire. Les malades font fervis par des femmes; chacun d'eux a un lit pour lui feul : en général ils m'ont paru bien foignés & proprement tenus. L'heure du diner vint & raffembla chez moi tous ceux qui devoient m'accompagner à Saratoga. Après dîner nous allames chez le Général Schuyler prendre des arrangemens, en conséquence desquels nous partîmes le lendemain au lever du foleil, diftribués dans cinq traîneaux différens. Le Général Schuyler me menoit dans le sien. Nous paffames la riviere des Mohawks fur la glace, à un mille au dessus de la cataracte. C'étoit presque un coup d'effai ; il réussit à tous les traîneaux, excepté à celui du Major Poppam, dont les deux chevaux briferent la glace & s'enfoncerent tout à coup. Cet événement paroîtra bien funeste aux Européens, mais qu'ils ne s'effrayent pas des fuites qu'il dut avoir. C'est un accident très commun, & auquel on peut remédier de deux façons; l'une en tirant les chevaux sur la glace à force de bras

D 2

(52)

& s'il est possible à l'aide d'un levier, ou d'une planche dont on se sert pour les soulever; l'autre en les étranglant avec leur licol ou avec les guides : dès qu'ils perdent la respiration & le mouvement, ils viennent à fleur d'eau; alors on leur leve les pieds de devant & on les hœle fur la glace; enfuite on leur lache le lien peu à peu, on les faigne, & un demi quart d'heure après on les atele. Comme nous étions beaucoup de monde, on employa le premier moyen, qui est le plus sûr pour les chevaux; en cinq minutes on les eut rétirés de la riviere. Tout cela peut se comprendre aisément; mais on demandera ce que devient le traineau, & comment on ofe approcher du goufre que les chevaux, ont ouvert. Je répondrai que ces animaux ayant un poids plus confidérable que celui du traîneau, & qui ne porte que sur quatre petites bases, brisent la glace sous leurs pieds, fans que jamais le traîneau s'enfonce; parce que le traîneau est léger par lui même, & que son poids est supporté par de longues pieces de bois qui lui fervent de brancard. Les hommes ne sont pas moins en sûreté; la glace étant toujours plus épaisse qu'il ne faut pour les porter. Quant aux chevaux, ils se soutiennent aisément à la surface de l'eau, en s'aidant de leurs quatre jambes, & en appuyant leur tête fur la glace.





Mort cruelle de Miss Mac-Rea, tuée par les Sauvages de l'armée de Burgoyne, dans laquelle servoit son amant. Rélation détaillée de cet événement.

E chemin du fort Edouard cotoie prefque toujours la riviere, mais souvent on la perd de vue dans les bois de sapins qu'il faut traverser. De temps en temps on voit d'affez belles maisons fur les deux rives. On me fit remarquer celle de la malheureuse Miss Mac-Rea, qui fut tuée par les fauvages .... Si les Whigs étoient superstitieux, ils attribueroient cet événement à la vengeance divine. Les parens de Miss Mac-Rea étoient Whigs, & elle n'avoit pas encore démenti les sentimens qu'on lui avoit inspirés, lorsqu'étant à New-York elle sit connoissance avec un officier Anglois, qui triompha en même temps de fa rigueur & de son patriotisme. Elle épousa dès lors les intérêts de l'Angleterre, en attendant qu'elle pût épouser son amant. La guerre, qui ne tarda pas à se déclarer à New-York comme à Boston, obligea son pere de se retirer dans sa maison de campagne : il l'abandona bientôt à l'approche de l'armée de Burgoyne. Mais l'amant de Miss Mac-Rea étoit dans cette armée; elle vouloit le revoir vainqueur, l'épouser, & partager ensuite ses travaux & ses succès. Malheureufement les Indiens faisoient l'avant garde

D 3

de l'armée : ces sauvages ne sont pas sort accoutumés à distinguer les amis des ennemis; ils pillerent la maison de Miss Mac-Rea & l'enleverent elle même. Lorsqu'ils l'eurent conduite à leur camp, il fut queftion de favoir à qui elle apartiendroit; on ne put s'accorder, & pour terminer la querelle, quelques uns d'entr'eux la tuerent d'un coup de Tomahawk. (\*) Le récit de cette funeste catastrophe, en me faisant déplorer les malheurs de la guerre, concentroit tout mon intérêt dans la personne de l'officier Anglois, à qui il étoit permis d'écouter à la fois sa passion & son devoir. Je fais qu'une mort si cruelle & si imprévue sourniroit un sujet très pathétique pour un drame ou pour une élégie : mais la féduction de l'éloquence & de la poésie peut seule atendrir sur une pareille dessinée, en ne montrant que l'effet & faisant oublier la eause; car tel est le véritable caractere de l'amour, que toutes les affections nobles & généreuses semblent en être le cortege naturel, & que s'il est vrai qu'il puisse s'allier à des vices condamnables, du moins tout ce qui tend à l'humilier & à le dégrader, l'anéantit ou le fait méconnoître.

<sup>(\*)</sup> C'est ce que les Canadiens appellant casse-tête



L'Auteur rend compte de l'accueil honorable que M. Schuyler fit à Madame la Baronne de Riedesel, semme du Général Brunswikois, & au Général Burgoyne, lors de la capitulation de ce dernier.

A VANT le diner, & au moment où les Américains se partageoient les Officiers Anglois qu'ils vouloient traiter, on vint demander où il falloit conduire Madame la Baronne de Riedesel, semme du Général Brunswikois. M. Schuyler, qui avoit suivi l'armée comme volontaire, depuis qu'il n'en avoit plus le commandement, ordonna qu'on la menât dans fa tente; il s'y rendit bientôt après, & la trouva interdite & tremblante, croyant voir dans chaque Américain un fauvage femblable à ceux qui avoient suivi l'armée Angloise. Elle avoit avec elle deux petites filles charmantes, âgées de fix ou fept ans. Le Général Schuyler les caressa beaucoup; ce spectacle atendrit Madame de Riedesel & la rassura en un instant : vous êtes tendre & sensible, lui dit elle, vous êtes donc généreux, & je suis heureuse d'être tombée entre vos mains.

En conséquence de la capitulation, l'armée Angloise sut conduite à Boston: pendant la marche les troupes camperent, mais il falloit loger les Généraux: on étoit embarassé de trouver près d'Albany un quartier

(56)

convenable pour le Général Burgoyne & fa suite; M. Schuyler offrit sa belle maison dont j'ai déja parlé. Ses affaires le retenoient à Saratoga: il y restoit pour visiter les ruines de son autre maison, que le Général Burgoyne venoit de détruire; mais il écrivit à sa femme de préparer tout pour le recevoir aussi bien qu'il seroit possible, & ses intentions furent parfaitement remplies. Burgoyne fut très bien accueilli par Madame Schuyler & fa petite famille. Il fut logé dans le meilleur apartement de la maison. Le soir on lui servit un excellent souper, dont on lui fit les honneurs avec tant de graces, qu'il fut attendri jusqu'aux larmes, & qu'il dit avec un profond soupir : En vérité; c'est en trop faire pour celui qui a ravagé leuis terres & brûle leur asyle. Cependant le lendemain matin ses disgraces lui furent rapelées par une aventure, qui auroit paru gaie à tout autre qu'à lui. C'étoit toujours innocemment qu'il devoit être affligé. On l'avoit fait coucher dans une grande piece où on lui avoit préparé un lit; mais comme il avoit une fuite, ou si l'on veut famille très nombreuse, on fut obligé d'étendre des matelas à terre pour faire coucher quelques Officiers auprès de lui. Le fecond fils de M. Schuyler, âgé alors de fept ans, petit enfant gâté, comme le font tous les enfans des Américains, bien volontaire, bien malin, bien aimable, couroit toute la maison dès le matin, selon sa coutume; il ouvrit la porte du falon, éclata de rire en voyant les Anglois rassemblés, & refermant la porte sur lui, il leur dit: vous étes tous mes prisoniers. Cette naïveté sut cruelle pour eux, & les rendit plus tristes qu'ils ne l'étoient la veille.



L'Auteur en raportant une anecdote, démontre combien les mœurs des Américains sont pures & respectables; leur indulgence pour les soiblesses humaines.—

E restai quelque temps dans cette maifon qui avoit l'air très-pauvre; mais en visitant les logemens, je les trouvai si mauvais, que j'envoyai un de mes gens à l'auberge de Case, s'informer si j'y trouverois encore une petite place. On s'arrangea pour m'en faire une : j'y allai à pied, laissant mes chevaux dans l'autre maiion, & je fus affez heureux pour avoir un bon lit & un fouper tel quel, mais que je trouvai très - bon, moins parce que j'avais bon appétit, que parce que j'étois servi par une grande semme de vingt-cinq ans d'une très-belle figure, d'une taille noble & distinguée. Je demandai si c'étoit la fille de mon hôtesse. Celle-ci qui étoit une bonne groffe femme, affez curieuse & affez bavarde, & qui m'avoit déja pris en amitié, parce que je répondois à ses questions tant qu'elle vouloit, me dit qu'elle n'avoit jamais eu d'enfans; cependant elle en tenoit un dans fes bras qu'elle careffoit beaucoup,

(58) & dont elle paroissoit prendre grand soin. A qui appartient donc celui-ci, lui disie? A la grande femme que vous voyez, me répondit-elle. -- Et quel est son mari?--- Elle n'en a pas.-- Elle est donc veuve? -- Non, elle n'a jamais eu de mari. C'est ajouta-t-elle, une aventure malheureuse qui seroit trop longue à vous conter; cette pauvre fille s'est trouvée dans le besoin, je l'ai prise chez moi, & i'ai soin de la mere & de l'enfant.... Avancerai-je un paradoxe, si je dis qu'une pareille conduite prouve plus que toute autre chose, combien les mœurs des Américains font pures & respectables. --Chez eux le vice est si étranger, si rare, que le danger de l'exemple est presque nul; de sorte qu'une faute de ce genre est regardée comme une maladie accidentelle, dont il faut guérir l'individu qu'elle attaque, fans prendre aucune mesure pour éviter la contagion. J'ajouterai que l'acquisition d'un citoyen est si précieuse dans ce pays, qu'une fille en élevant son enfant semble expier la foiblesse qui lui a donné l'existence. Ainsi la morale, qui ne peut jamais différer du véritable intérêt de la fociété, semble quelquefois être locale & modifiée par les temps & les circonstances. Lorsqu'un enfant sans asyle, fans propriété, sera un fardeau pour l'Etat, un être voué au malheur, ne devant fa confervation qu'à la pitié & non à l'utilité publique, on verra sa mere humiliée, peut-être même punie, & alors on justi-

fiera cette sévérité par tous ces dogmes aufteres, qu'on oublie ou qu'on néglige maintenant.



Descripțion intéressante des agrémens & des talens de l'oiseau-moqueur.

E souvenir de cet événement, présage des fuccès qui ont couronné notre campagne, m'occupa d'autant plus agréablement pendant la soirée, que j'étois établi dans une affez bonne auberge, où l'on nous fervit un excellent fouper, composé principalement d'efturgeons & d'alofes, deux fortes de poissons pour le moins aussi bons en Virginie qu'en Europe, mais qui ne

fe font voir qu'au printemps.

Le lendemain matin j'eus une jouissance d'un autre genre; je m'étois levé avec le foleil, & tandis qu'on préparoit le déjeuner, je me promenois autour de la maison. Les oiseaux se faisoient entendre de tous côtés, mais mon attention fut fixée par un chant fort agréable, dont les fons paroiffoient venir d'un arbre prochain. Je m'en approchai doucement, & je reconnus que j'en avois l'obligation à un Mocking-Bird (oifeau moqueur, appelé ainsi parce qu'il imite le chant des autres oifeaux de maniere à faire croire qu'il s'amuse à les contrefaire) qui faluoit le foleil levant; d'abord je craignois de l'éfaroucher, mais tout au contraire ma présence lui fit plai-

(60)

fir, & il parut se réjouir d'avoir un auditeur. Il chanta mieux que jamais, & fonémulation augmenta encore lorsqu'il vit deux chiens, qui me suivoient, s'approcher de l'arbre sur lequel il étoit perché. Alors il ne cessa de voltiger d'une branche à l'autre toujours en chantant : car cet oifeau fingulier, aussi remarquable par son agilité que par son ramage, s'éleve & s'abaisse continuellement, de sorte qu'il ne paroît pas moins le favori de Terplichore que celui de Polyhymnie. Assurément on ne peut lui reprocher de fatiguer fes auditeurs; car rien n'est plus varié que son chant, c'est au point qu'il est impossible de l'imiter, & même d'en donner une idée. Comme il eut lieu d'être très-content de mon attention à l'écouter, il ne me cacha aucun de ses talens; on eût dit qu'après m'avoir fait entendre un très-joli concert, il vouloit encore me donner la comédie. En effet, il se mit à contresaire différens oifeaux : ceux qu'il imita de la maniere la plus reconnoissable, du moins pour un étranger, font le gaie, le corbeau, le cardinal & le vaneau. Il fembloit chercher à me retenir auprès de lui, & lorsque après l'avoir écouté près d'un quart d'heure, je voulus me raprocher de la maison, il me fuivoit en volant d'arbre en arbre, toujours continuant de chanter tantôt ses propres chanfons, tantôt celles qu'il avoit apprises en Virginie & dans ses voyages; car cet oiseau est du nombre de ceux qui changent de climat, quoiqu'on la voie quelquefois pendant l'hiver.



L'Auteur est reçu dans la maison du Général Nelson, il rend un compte trèsdétaillé de cette famille, de l'agrément qu'il y a eu. Il fait un portrait particulier du Secrétaire Nelson, & de sa conduite pendant la guerre.

I l'absence du Général, Mesdames Nelson, sa mere & sa femme, me recurent avec toute l'honnêteté, la simplicité & la cordialité, qui est le partage de cette famille; mais comme en Amérique on ne croit jamais que les femmes suffisent pour faire les honneurs d'une maison, cinq ou six Nelson s'étoient rassemblés pour me recevoir, entr'autres le Secrétaire Nelson, oncle du Général, deux freres de celui-ci & deux fils du Secrétaire. Ces jeunes gens étoient tous mariés, plusieurs avoient leurs femmes avec eux, & celle-ci leurs petits enfans, tous s'appelant Nelson, tous diftingués seulement par leur nom de baptéme, de sorte que pendant deux jours que je paffai dans cette maison vraiment patriarchale, il me fut impossible de savoir à qui ils apartenoient. Lorsque je dis que je passai deux jours dans cette maison, on doit l'entendre dans le fens le plus littéral; car le temps fut si mauvais, qu'il n'y eut pas moyen d'en fortir. Le logement n'étant ni commode, ni spacieux, le parloir ou le falon raffembloit la compagnie, sur-tout les

hommes, depuis l'heure du déjeûner jusqu'à celle de se coucher; mais la convetfation étoit libre, agréable & bien fouténue. Si on vouloit v faite quelque diversion, on trouvoit sous sa main de très-bons livres François & Anglois, & un excellent déjeûner à 9 heures du matin, un grand diner à 2 heures, le thé & le punch dans l'après-midi, & un petit souper de fort bonne mine à dix heures du foir, faisoient une heureuse division de la journée pour ceux dont l'estomac pouvoit s'y prêter. Il n'est pas inutile d'observer que dans cette occasion où 15 ou 20 personnes, dont 4 étrangers à la famille & au pays, se trouvoient raffemblés à la campagne, & contraints par le mauvais temps à rester dans la maison, il ne fut pas seulement question de jouer : combien de parties de trictrac, de whisk, de lotto, auroient été chez nous la conféquence nécessaire d'une pluie obstinée? Peut-être aussi quelques amusemens plus agréables auroient varié la scêne; la musique, le dessein, la lecture publique, l'ouvrage des femmes, font des ressources inconnues en Amérique, mais il faut espérer qu'elle ne tardera pas à les acquérir. Certainement il ne manquoit que de l'étude à une jeune Miss Toliver, qui chanta quelques jolis airs, dont les paroles étoient Angloises, mais la musique Italiene; fa voix charmante & l'aimable simplicité de fon chant, lui tenoit lieu de goût, si ce n'étoit pas le goût lui-même. le goût naturel; toujours fûr lorfqu'il est renfermé dans de justes limites, & que ti(63)

mide dans fa foiblesse il ne s'est pas encore compromis avec les mauvais modeles. Miss Toliver avoit accompagné à Offly Mad. William Nelson sa sœur, qui venoit de faire une fasse couche & qui gardoit fon lit. Elle a été élevée au milieu des bois par un pere, grand chasseur de renard; ainsi elle n'a pu apprendre à chanter que des oiseaux du voisinage, quand les hurlemens des chiens courans lui permettoient de les écouter. Elle est d'une figure agréable, ainsi que Madame Nelson sa sœur. quoique moins jolie qu'une troisieme sœur, qui étoit restée dans la maison paternelle. Ces jeunes personnes venoient souvent à Williamsburg lorsqu'il y avoit des bals elles y paroiffoient aussi bien mises que les habitans de la ville, & toujours avec le maintien le plus décent. D'un autre côté les jeunes gens de l'armée avoient pris beaucoup d'amitié pour M. Toliver leur pere-& ils fe donnoient quelquefois la peine d'aller déjeûner & parler de chasse avec lui-Les Demoiselles qui paroissoient de temps en temps, ne gâtoient point la conversation. Ces jolies Nymphes, plus timides & plus douces que celles de Diane, ne conduifoient pas la chasse, mais elles en inspiroient le goût; elles favoient se défendre des chaffeurs, mais elles n'accabloient point de leurs fleches ceux qui osoient les regarder.

Après cette petite digreffion, pour laquelle on aura fans doute quelque indulgence, il est difficile de trouver une tranfition qui me conduisit à parler d'un vieux

Magistrat, dont les cheveux blancs, la taille élevée & la figure noble, commandent le respect & la vénération. Le Secrémire Nelson, dont il s'agit maintenant, doit ce titre à la place qu'il occupoit fous le gouvernement Anglois. En Virginie le Secrétaire, chargé de conserver les registres de tous les actes publics, étoit membre nécessaire du Conseil dont le Gouverneur étoit le chef. M. Nelson a occupé cette place pendant 30 ans; il a vu l'aurore du beau jour qui commençoit à s'élever fur fon pays, il a vu se former les orages qui l'ont troublé; il n'a cherché ni à les rassembler, ni à les conjurer. Trop avancé en âge pour défirer une révolution, trop prudent pour l'arrêter, si elle étoit nécessaire, & trop fidele à ses concitoyens pour séparer ses intérêts de leurs, il a choisi pour se retirer des affaires l'époque même de leur changement : ainsi descendant du théâtre lorsque de nouveaux drames demandoient de nouveaux acteurs, il a pris la place parmi les spectateurs, content de faire des vœux pour le fuccès de la piece & d'applaudir à ceux qui joueroient bien leur rôle. Mais dans la derniere campagne le hazard l'a remis fur la scène & lui a donné une funeste célébrité. Il habitoit à York, où il s'étoit fait bâtir une très-belle maison; le goût & même le luxe Européen n'en avoit pas été exclus. On admiroit fur-tout une cheminée & quelques bas-reliefs de très-beau marbre & très-bien travaillés, lorsque la destinée conduisit Lord

(65)

Lord Cornwallis dans cette ville pour le défarmer, ainsi que ses troupes jusque - là victorieuses. Le Secrétaire Nelson ne crut pas devoir fuir les Anglois, à qui il ne pouvoit être odieux ni inspirer aucun ombrage. Il fut bien traité par le Général. qui choisit sa maison pour y établir son logement; mais cette maison placée sur une hauteur, dans la fituation de la ville la plus agréable, étoit aussi placée près des fortifications les plus importantes. C'étoit le premier objet qui frapât les regards lorfqu'on approchoit d'York: bientôt au lieu de l'attention des voyageurs, elle attira celle des canoniers & des bombardiers. bientôt elle fut presqu'entiérement détruite. M. Nelfon l'occupoit encore au moment où nos bateries, essayant leurs prémiers coups, tuerent un de ses Negres à trèspeu de distance de lui. Lord Cornwallis lui-même fut obligé de chercher un autre afyle; mais quel afyle auroit pu convenir à un vieillard que la goute privoit pour lors de l'usage de ses jambes? Quel asyle sur-tout auroit pu le défendre contre les engoisses horribles qu'éprouvoit un pere affiégé par ses propres enfans? car il en avoit deux dans l'armée Américaine, de forte que chaque boulet qui étoit tiré pouvoit porter la mort dans son sein, soit qu'il partît de la ville, soit qu'il vînt de la tranchée. J'ai été témoin de l'anxiété cruelle d'un de ces malheureux jeunes gens. Lorsque après avoir envoyé un flag pour redemander son pere, il tes

noit les yeux fixés fur la porte de la ville par laquelle ce flag devoit fortir, & fembloit atendre fa propre fentence de la réponse qu'il recevroit. Lord Cornwallis n'eut pas l'inhumanité de se resuser à une demande si juste. Je ne puis me rapeller sans émotion d'avoir vu ce vieillard au moment où il venoit de descendre chez le Général Washington: il étoit assis, par ce que son attaque de goute continuoit encore, & tandis que nous étions debout autour de lui, il nous racontoit avec un visage serein quel avoit été l'effet de nos bateries, dont sa maison avoit éprouvé les premiers coups.

La tranquillité qui a fuccédé à ces temps malheureux, en lui donnant le loifir de compter ses pertes, ne lui en a pas rendu le fouvenir plus amer. Il vit heureux dans une de ses plantations, où il ne lui faut pas fix heures d'avertissemens pour rassembler une trentaine de ses enfans ou petits enfans, neveux ou petits neveux, qui font au nombre de 70 tous habitans de la Virginie. Le rapide accroissement de sa propre famille justifie ce qu'il me disoit de celui de la population générale. Les emplois qu'il a occupés toute fa vie, l'ont mis à portée d'en avoir des notions exactes. En 1742 les personnes taillables de l'Etat de Virginie, c'est à dire les mâles blancs au deffus de l'âge de 16 ans & les mâles & femelles noirs au dessus du même âge, étoient au nombre de 63,000; maintenant ils excedent 160,000,



L'Auteur loge chez M. Steel; il raconte la maniere cruelle dont il a été traité à la guerre. Le pont naturel, sa description. Séjour chez M. Grisby, qui sert de guide à l'Auteur. Observations d'histoire naturelle.

() N croira aisément que je ne sus pas tenté de déjeuner dans cette maison. Je partis donc de bonne heure le 18 dans l'efpérance qu'on me donna de trouver une auberge à 10 milles delà : mais cette efpérance fut trompée. M. Smith, planteur affez pauvre, auquel on m'avoit adreffé, n'avoit ni fourage pour nos chevaux, ni vivres pour nous, seulement il nous assura qu'a 8 milles plus loin nous trouverions un moulin dont le propriétaire étoit aussi aubergiste. Nous trouvames en effet le moulin & le meunier; celui-ci étoit un jeune homme de 22 ans, d'une figure charmante, dont les belles dents, les levres vermeilles & les joues fleuries, rapeloient le portrait que M. de Marmontel a fait de Lubin. Cependant sa démarche & son maintien ne répondoient pas à la fraîcheur de ses traits, il paroifsoit lent & inactif. Je lui en demandai la raison; il me répondit qu'il étoit toujours languissant depuis la bataille de Guilford où il avoit reçu 15 ou 16 coups de fabre. Il n'avoit pas comme les Romains de couronne pour attester sa valeur; il n'a

voit pas non plus comme les François de brevet de pension, ni d'honneurs; mais à la place un morceau de fon crâne, que fa femme alla chercher & qu'il me fit voir. Certainement je ne m'attendois pas à trouver au milieu de ces folitudes de l'Amérique la déplorable trace du fer Européen; mais ce qui me toucha le plus, fut d'apprendre que c'est après avoir reçu une premiere blessure & s'être rendu prisonnier qu'il avoit été si cruellement écharpé. Ce malheureux jeune homme me racontoit qu'accablé de coups & inondé de fang, il avoit encore eu la présence d'esprit de penfer que ses cruels ennemis ne voudroient pas laisser subsister un témoin & une victime de leur barbarie, & qu'il ne lui restoit d'autre moyen de fauver sa vie que de paroître l'avoir perdue.... Il faudroit avoir les yeux de la justice divine pour demêler & reconnoître les auteurs d'un pareil crime; il faudroit avoir la voix de Stentor, il faudroit avoir toutes les trompettes de la renomée pour les dévouer à l'horreur des temps présens & à venir, & pour annoncer aux Souverains, aux Généraux & à tous les chefs, que les atrocités qu'ils tolerent ou qu'ils laissent impunies, s'accumuleront un jour sur leur tête, & les rendront l'exécration d'une postérité plus senfible & plus éclairée que nous ne le fommes encore.

Quand M. Steel ( c'est le nom de mon hôte) auroit été plus actif, quand sa femme, qui étoit jeune & jolie auroit été plus (69)

industrieuse, ils n'auroient pu suppléer l'un & l'autre à la disete totale où ils se trouvoient pour lors de pain & de toute espece de boisson. Le pain venoit d'être pêtri, & n'étoit pas encore au sour; pour les liqueurs, elles n'étoient point en usage dans la maison, & le même ruisseau qui faisoit tourner le moulin, servoit à désaltérer le jeune ménage; de sorte qu'on pouvoit appliquer à M. & Me. Steel ces vers du Guarini.

Quel fonte onde ella beve

Quel folo anco labagna e la configlia !

Mais ces mœurs pastorales convienent peu à des voyageurs; cependant quelques gâteaux de farine cuits fur les cendres. d'excellent beure, du bon lait, & fur tout l'intérêt que M. Steel nous inspiroit, nous firent passer agréablement le temps nécesfaire pour mettre nos chevaux en état d'achever une longue & pénible journée. Vers 5 heures du soir, & après avoir fait 38 milles de chemin, nous trouvames quelques maisons où nous apprimes que nous étions encore à 6 milles de Praxton's - Tavern où nous devions coucher, que nous avions deux gués à paffer, dont le dernier étoit devenu impraticable à cause des pluies, mais que nous ne ferions pas arrêtés, parceque nous trouverions un canot qui nous pafferoit de l'autre côté, tandis que nos chevaux suivroient à la nage. La mit & un gros orage, qui approchoient d'un pas égal. nous firent hater le nôtre. Cependant comme

E. 3.

nous fûmes obligés de monter & de defcendre une montagne très élevée, à peine restoit il un peu de crépuscule lorsque nous arrivâmes à la seconde riviere, qui n'est rien moins que celle de James, mais près de sa source & à l'endroit où elle coule des montagnes fous le nom de Fluvanna. L'embaras étoit de faire paffer dix hommes & dix chevaux avec le feul fecours d'un petit canot de fauvages, qui pouvoit tenir au plus 4 ou 5 persones, & d'un seul Negre armé d'une fagaye en guise de rame. On mit dans le bateau nos felles & nos équipages; on fit plufieurs voyages, & à chaque fois on menoit deux chevaux par la bride qui suivoient à la nage. Il étoit nuit close & nuit très obscure lorsque ce manege fut fini; mais après qu'on eut, non fans peine, resellé & rechargé nos chevaux, l'embaras fut de gagner l'auberge qui étoit encore à un demi mille delà : en effet, la riviere coule entre deux especes de précipices; & comme le bateau n'avoit pu aborder au même endroit où se trouve le gué & par conséquent le chemin, il falloit gravir la montagne par un sentier très peu pratiqué & très difficile même en plein jour. Nous ne nous en ferions jamais tirés fi je n'avois engagé notre batelier à nous conduire; nous montames donc de notre mieux, chacun conduifant fon cheval par la bride, au milieu des arbres, dont l'obscurité de la nuit ne nous permettoit pas de voir les branches lors même qu'elles nous frapoient le visage; enfin nous arrivâmes à Praxton's

(71)

Tavern. Il étoit dix heures du foir & la maison étoit fermée. Je devrois dire les maisons, car il y en avoit deux : j'appro-chai de celle qui s'offrit la premiere & je frapai à la porte; on m'ouvrit, & je vis 5 ou 6 petits Negres couchés sur une natte devant un grand feu. Je me fis ouvrir l'autre maison, & je trouvai 5 ou 6 enfans blancs couchés pareillement sur une natte devant un grand feu, 2 ou 3 Negres adultes présidoient à ces deux compagnies; ils me dirent que M. Praxton, sa femme & toute sa famille avoient été invités à une nôce, mais qu'ils n'étoient pas loin, & qu'ils. alloient les chercher. Moi qui étois invité à souper par une faim très naturelle après une longue marche & beaucoup de fatigue, je me trouvois dans une position bien différente des mariés & de leurs convives. J'étois sur tout glacé par la crainte de voir revenir nos hôtes complétement ivres. Je me trompai, ils arriverent avec toute leur raison, ils furent honnètes & empresses, & à près de minuit nous eûmes un excellent fouper; quoique les logemens & les lits ne fussent pas tels que nous les aurions défirés, ils étoient-meilleurs que chez Mme. Tease, & nous n'avions pas droit d'être difficiles. D'ailleurs nous goûtions la fatisfaction d'avoir atteint le but de notre voyage; le Pont naturel n'étoit pas à plus de 8 milles, & nous avions pris toures les informations nécessaires pour en trouver le chemin.

Le lendemain matin le déjeûner fut prêt de bonne heure & fervi par les filles du

(72)

Capitaine Praxton. Dans la soirée précédente elles n'avoient pas paru abfolument à leur avantage; cependant autant que l'obscurité de la chambre où nous soupions. notre appetit & les immenses bonnets dont elles s'étoient afublées pour la nôce, nous avoient permis d'en juger, nous les avions trouvées affez bien, mais lorsqu'à la lumiere du jour nous les vimes avec leurs cheveux retroussés pour toute coësure, le repos de la nuit pour toute parure, & pour touté grace leur simplicité naturelle, nous nous confirmames dans l'opinion que nous avions déja prise du peuple des montagnes, qui est en général plus beau & plus sain que celui des bords de la mer. Il y avoit dans la maison un jeune homme affez bien mis & d'une figure agréable. Je crus que c'étoit un parti qui se proposoit pour l'une de nos hôtesses, mais j'appris qu'il étoit venu pour des mariages de toute autre espece; en effet, mes compagnons de voyage m'ayant invité à venir voir un parfaitement beau cheval, qui étoit seul dans une petite écurie, j'appris que c'étoit un étalon que ce jeune homme avoit amené de plus de 30 milles de là, pour vendre ses faveurs aux jumens du pays. Il faisoit payer 20 shellings ou 18 liv. de notre monnoie pour chaque visite, ou le double pour une société plus fuivie, ce qui est beaucoup moins qu'on ne paye dans le reste de la Virginie. Ces détails, qui peuvent paroître minutieux, ferviront pourtant à faire connoître un pays, où les hommes dispersés dans les (73)

bois ne font isolés que par l'aisance domestique, qui les rend indépendans les uns des autres, & se correspondent lorsque les besoins mutuels & l'intérêt général le demandent; mais je suis trop près du Pontnaturel pour m'arrêter à d'autres objets.

Je m'étois mis en marche à 9 heures du matin, & pour dire vrai un peu à l'aventure, car dans ces montagnes, où il y a trop ou trop peu de chemin, on croit toujours avoir donné aux voyageurs des indications suffisantes, & ils ne manquent guere s'égarer; c'est le défaut ordinaire de ceux qui enseignent ce qu'ils savent trop bien, & les chemins des sciences ne sont pas exempts de cet inconvénient. Heureusement qu'après avoir marché à peine l'efpace, de 2 milles, je rencontrai un homme qui venoit de faire ferrer son cheval à une forge voifine, & qui s'en retournoit chez lui suivi de 5 ou 6 chiens courans; la conversation s'établit entre nous, & ce qui arrive rarement en Amérique, il fut curieux de favoir qui j'étois & où j'allois. Ma qualité d'Officier général François, ma curiofité pour les merveilles de son pays. lui inspirerent de l'intérêt pour moi ; il s'offrit de me conduire, & il me mena tantôt par de petits sentiers, tantôt à travers les bois, toujours grimpant, descendant les montagnes, de forte que fans guide il m'eût fallu être forcier pour trouver le chemin; enfin au bout de deux heures nous descendimes une côte escarpée & nous en montames une autre, Pendant ce temps-là il cherchoit à enga-

(74)

ger de plus en plus la conversation, enfin il poussa fon cheval plus vîte, & puis s'arrétant tout court, il me dit : " Vous vou-» lez voir le Pont-naturel, n'est-il pas vrai? » eh bien! vous êtes maintenant dessus » descendez de cheval, marchez 20 pas » fur la droite ou fur la gauche & vous » verrez ce prodige. » Je m'étois bien apercu qu'il y avoit des deux côtés une profondeur affez confidérable; mais les arbres m'avoient empêché d'en juger ou d'y faire attention. En approchant du précipice je vis d'abord deux grandes maffes ou chaînes de rochers, qui formoient les revêtemens d'un ravin ou plutôt d'un abîme immense, mais en me plaçant, non sans précaution, fur l'ourlet même de l'escarpement, je vis que ces deux parois se réunissoient fous mes pieds en formant une voûte dont je ne pouvois encore connoître que la hauteur. Après avoir joui de ce spectacle magnifique mais effrayant, au point que plusieurs persones ont peine à le soutenir, je me portai du côté du sud dont l'aspect n'est pas moins imposant, il est même plus pittoresque. Cette Thébaïde, ces pins antiques, ces masses de rochers d'autant plus étonantes qu'elles semblent avoir une sauvage symmétrie & concourir groffiérement à un but, tout cet appareil de la nature brute & informe, qui essaye les moyens de l'art, assiegent à la fois les sens & la pensée, & excitent une ténébreuse & mélancholique admiration. Mais c'est au pied des rochers, au

(75)

bord d'un petit ruisseau qui coule sous cette arche immense, qu'il faut juger de son étonante structure; on y reconnoit les contreforts, les arrieres voussures & les profils que l'architecture auroit pu lui donner; l'arche n'est pas complete, la portion orientale de l'arc n'étant pas aussi grande que l'occidentale, parce que de ce côté la montagne est plus élevée que celle qui lui est opposée. Une chose extraordinaire, c'est qu'on ne voit dans la partie inférieure du ruisseau aucun débri confidérable, aucune trace du déchirement qui a dû détruire le noyau du rocher, pour n'en laisser subsister que la partie supérieure; car c'est-là la seule hypothese qui puisse rendre raison d'un tel prodige. Nul recours possible à celui d'un volcan, ou d'une alluvion, nulle trace d'un embrasement subit, ou du travail lent & pénible des eaux. Le rocher est de nature calcaire, & ses couches sont paralelles à l'horizon, circonstance qui exclut encore l'idée d'un tremblement de terre ou d'une crevasse souterraine; enfin ce n'est point à un petit nombre de voyageurs à décider l'opinion publique sur cette merveille de la nature, c'est aux savans des deux mondes à qui il appartient d'en juger, & ils seront à portée de le faire. On a pris les mesures nécessaires pour lui donner toute la publicité qu'elle mérite; un Officier du génie, M. le Baron de Turpin, très-bon mathématicien & très-bon dessinateur, est allé en prendre les principales dimensions.

(76)

& les principaux aspects. Son travail sera présenté au Roi, & j'espere qu'il sera ren-

du public.

Connoissons donc nos propres forces; si nous ne connoissons pas celles de la nature; laissons à des mains plus habiles le foin de faire ce tableau, dont nous n'avons donné qu'une foible esquisse, & continuons de rendre compte de notre voyage, dont l'objet est déja rempli, mais qui n'est pas encore prêt d'être terminé, puisque le Pont-naturel n'est pas à moins de 250 milles de Williamsburg. Pendant que je l'examinois de tous côtés, & que j'essayois même d'en dessiner quelques points de vue, mes compagnons de voyage avoient appris que leur conducteur & le mien étoit un aubergiste, dont la maison ne se trouvoit pas éloigné de plus de 7 à 8 milles de l'endroit où nous étions, & à plus de deux milles du chemin que nous devions prendre le lendemain pour fortir des montagnes. M. Grisby (c'est le nom de notre guide ) avoit témoigné quelque désir de nous recevoir chez lui, & il affuroit que nous y ferions aussi bien que dans l'auberge qu'on nous avoit indiquée chez M. Praxton: quand même je n'en aurois pas été persuadé, j'avois trop d'obligations à M. Grisby pour ne pas lui donner la préférence. Je recommençois donc à traverser les bois sous sa conduite; ces bois étoient très-élevés, des chênes forts & robustes, des pins démesurés, qui suffiroient aux flotes de toutes les nations de

(77)

l'Europe, y vieillissent & y meurent sur leur fol natal, fans que la main de l'industrie puisse jamais les en tirer. On est surpris de trouver dans ces forêts inhabitées les traces de plufieurs incendies. Ces accidens font quelquefois caufés par l'imprudence des voyageurs qui alument du feu tandis qu'ils prennent quelque repos. & négligent après cela de l'éteindre: on n'y fait pas grande attention quand les bois seuls en sont les victimes; mais ces bois font toujours cultivés dans quelques parties. Le feu gagne fouvent les barrieres dont les champs font entourés, & quelquefois les maisons mêmes, ce qui cause la ruine des cultivateurs. Je me souviens que tandis que j'étais à Monticello, d'où l'on peut découvrir 30 ou 40 lieues de bois, je vis plusieurs incendies à 3 ou 4 lieues les uns des autres; ils continuerent jusqu'à ce qu'une grande pluie, qui furvint heureusement, réussit enfin à les éteindre.

J'arrivai chez M. Grisby un peu avant 5 heures, n'ayant fait d'autre rencontre dans mon chemin que celle d'un dindon fauvage, qui se leva d'affez loin & qu'il me su impossible de retrouver. La maison n'étoit pas grande, mais propre & commode; nous la trouvâmes déja occupée par des voyageurs, auxquels nous devions affurément toute sorte de respect, si la prééminence entre les voyageurs se mesure sur le chemin qu'il ont à faire. C'étoit un jeune homme de 28 ans, bien portant &

(78)

de bonne humeur. Il étoit parti de Philadelphie avec une jolie femme agée de 20 ans & un petit enfant au maillot. pour aller s'établir à 500 milles au delà des montagnes, dans un pays nouvélement habité & voisin de Lohir, qu'on appelle le Comté de Kentocket. Tout son équipage confistoit en un cheval qui portoit sa femme & son enfant; nous restâmes stupéfaits de la maniere dégagée dont il procédoit à fon expédition, & nous nous permîmes de lui en témoigner notre furprife. Il nous dit que les bonnes terres étoient trop difficiles à acquérir en Penfilvanie, que les denrées y étoient trop cheres & les hommes trop nombreux, qu'en conséquence il avoit jugé à propos d'acheter pour à peu près 50 louis une concession de mille arpens de terre dans le Kentocket. Cette concession avoit été faite autrefois à un Colonel de milice, lorsque le Roi d'Angleterre jugea à propos d'ordoner la distribution de terrains immenses, dont une partie fut vendue, & l'autre réservée pour les récompenses de troupes Américaines, qui avoient fervi en Canada. Mais, lui répondis-je, où font les bestiaux, les instrumens aratoires avec lesquels vous comptez commencer vos défrichemens? Dans le pays même, me dit il; je ne porte rien avec moi, mais j'ai de l'argent dans ma poche & rien ne me manquera. Je commençois à me rendre raison de la résolution de ce jeune homme actif, vigoureux & fans fouci;

(79)

mais cette jolie femme agée de 20 ans feulement, je la croyois au défespoir du sacrifice qu'elle venoit de faire. Je cherchois à épier dans ses traits, dans sa contenance les sentimens secrets dont son ame étoit occupée. Quoiqu'elle se sût retiré dans une petite chambre, pour nous faire place, elle venoit plusieurs sois dans celle où nous étions; je vis, non sans étonnement, que ses agrémens naturels étoient encore embellis par la sérénité de son ame. Elle caressoit souvent son enfant & son mari, & paroissoit fort disposée à remplir ce premier vœu de toute colonie naissante.

l'accroissement de la population.

Tandis qu'on préparoit le souper, qu'on parloit de voyages, & qu'on cherchoit sur la carte le chemin que nos émigrans devoient suivre, je résléchis qu'il restoit encore une heure de jour, que c'étoit pofitivement celle où j'avois vu les gélinotes, & qu'on m'avoit assuré qu'il y en avoit dans le voifinage; je crus qu'il falloit profiter de l'heure du chasseur comme de celle du berger; je pris donc mon fusil, & j'allai me promener dans les bois, mais à la place de gélinotes, je ne trouvai qu'un lapin que je bleffai, mais qui fe laissa couler dans un fond où je le perdis de vue; heureusement pour moi que les chiens courans de M. Grisby accoururent au coup de fusil, & me trouverent mon lapin qui avoit gagné le creux d'un arbre, au haut duquel il auroit monté s'il n'avoit pas eu une jambe caffée; car les lapins de l'Amérique different de ceux de l'Europe

(80)

en ce qu'ils ne font pas de terriers, & se réfugient dans le creux des arbres, où ils montent comme des chats & souvent à une hauteur affez considérable. Content de ma victoire, je revins à la maison, mais je m'arrêtai quelque temps à entendre au coucher du soleil deux Thrush, ou grives rousses, qui sembloient s'être défiées au chant comme les bergers de Théocrite. Cet oifeau doit à mon avis être confidéré comme le rossignol de l'Amérique. Il ressemble au nôtre par la forme, par la couleur & par les habitudes, mais il est du double plus gros; son chant est semblable à celui de la grive, mais tellement varié & perfectioné, que si l'on en excepte les notes égales & plantives du rossignol Européen, on pourroit les prendre l'un pour l'autre. C'est un oiseau de passage comme le moqueur, & comme lui aussi il reste quelquesois pendant l'hiver.

De retour à la maison, le souper étoit désormais mon unique affaire; M. & Mad. Grisby en étoient entiérement occupés, tandis que leurs filles, àgées de 16 à 17 ans & faites à peindre, préparoient le couvert. Je priai M. Grisby de souper avec nous, mais il n'y voulut pas consentir, parce qu'il avoit encore à travailler pour notre propre service. Ses soins ne surent pas inutiles, notre souper sut très-bon; mais ce jour là & les trois jours suivans nous n'eûmes à boire que du Whyskey, dont nous simes cependant du Towdy assez passable. Le lendemain matin le déjeûner sur

(81)

fot prêt de bonne heure & correspondant an fouper. M. Grisby, qui n'avoit plus rien à faire, se mit à table avec nous. Il avoit un cheval fellé, parce qu'il vouloit nous fervir encore de guide jusqu'au Ferry de Greenly, où nous devions repasser la Fluvanna; mais on vint me dire qu'un de mes chevaux de fuite étoit si blessé sur le garrot, qu'il étoit impossible de le monter. Cet accident étoit d'autant plus facheux, que j'avois déja été obligé d'en laisser un chez M. Jefferson, de sorte que je avois plus de relais. J'eus recours à mon ami M. Grisby. Il me dit que le seul de fes chevaux qui me convînt étoit celui qu'il montoit ordinairement, & dont il alloit se fervir pour me conduire, mais qu'il m'en accommoderoit volontiers en prenant le mien à la place. Je l'affurai que je lui donnerois tout ce qu'il voudroit de retour. Il alla voir mon cheval, & en rentrant il me dit qu'il croyoit qu'il vaudroit bien le fien, lorfqu'il seroit guéri, & que je serois là dessus tel arrangement que je voudrois. L'un & l'autre pouvoient valoir 10 à 12 louis, je lui en donnai deux de retour, & il fut parfaitement content. Un moment avant je lui avois demandé le mémoire de ma dépenfe, & comme il n'avoit jamais voulu me le présenter, disant toujours qu'il s'en rapportoit à moi, je lui avois donné 4 louis; il les recut, mais en m'assurant que c'étoit le double de la dépense que j'avois faite. Ensin il fallut quiter cette bonne maison, mais non pas M. Grisby, qui avoit pris

un autre cheval & m'accompagnoit. En chemin il me montra deux plantations qu'il avoit possédées successivement avant de se sixer dans celle qu'il cultive maintenant; il les avoit laissés déja en assez bon état, & les avoit vendues à raison de 12 ou 13 shellings l'acre, ce qui revient à peu près à dix livres de notre monnoie. Nous vîmes encore plufieurs autres plantations au milieu des bois; elles étoient toutes fituées au bord de quelque ruisseau dont la source n'étoit pas éloignée. Les pêchers, qu'on a foin d'y planter, & les arbres de Judée, qui croissent naturélement au bord de l'eau, étoient également avec les fapins & les chênes immenfes, au milieu desquels on avoit commencé ces nouvelles cultures.

Il étoit près de dix heures lorsque nous arrivames au Ferry; comme nous en approchions, & que nous fuivions déja les bords de la riviere, j'apperçus un animal que je ne connoissois pas, il revenoit du bord de la riviere & cherchoit à gagner le bois. Je pouffai mon cheval de ce côté là, espérant l'effrayer & le forcer à monter fur un arbre, car je le prenois pour un Raccoon. Effectivement je le vis grimper fur l'arbre le plus proche de lui, mais affez lentement & affez mal adroitement. Je n'eus pas grande peine à le tuer, car il ne cherchoit pas même à se cacher comme les écureuils en fe couvrant de quelques groffes branches. Lorfque je l'eus arraché à mes chiens, au milieu desquels il se débatoit, & qu'il avoit même mordu affez fort, je l'examinai plus attentivement & je recon(83)

nus que c'étoit le Monax, ou la marmote d'Amérique; sa forme, sa fourure, & sa couleur ressemblent beaucoup à celles du rat musqué, mais il est plus gros, & il en dissere particulièrement en ce qu'il a la queue courte & garnie de poils; mais comme le rat musqué il a les os des côtes si courtes & si flexibles, qu'on les prendroit pour de simples cartilages, de sorte que quoiqu'il soit beaucoup plus épais qu'un lievre, il pourroit passer par un trou qui n'auroit pas plus de 3 pouces de diametre.

L'Auteur passe plusieurs jours chez M. Jefferson. Détail de l'habitation, appelée Monticello. Caractère de M. Jefferson. Conversation entre lui & l'auteur. Rencontre avec le Colonel Armand, Marquis de la Roverie. Loup aprivoisé. Distunction de l'homme libre.

De me mis en marche à 8 heures du matin, n'ayant rien appris dans cette maison qui soit digne d'être remarqué, si ce n'est que M. & Mad. Bothwell, quelques robustes & bien portans qu'ils m'ayent paru, l'un & lautre, ont eu 14 enfans, dont aucun n'a atteint l'âge de 2 ans. Nous approchions d'une chaîne de montagnes affez élevées, qu'on appelle les montagnes de l'ouest, parce qu'elles sont les premieres en marchant vers l'ouest, & avant d'arri-

F 2

ver aux chaînes de montagnes connues en France sous le nom d'Apalaches, & en Virginie fous celui de Blue-ridge, Nord-ridge & Allegany. Comme le pays est très - couvert de bois, on jouit peu de leur aspect; je marchai long-temps fans voir d'habitations, & assez embarassé de choisir entre les différens chemins qui se croisoient de temps en temps; mais enfin j'atteignis un voyageur qui m'avoit précédé, & qui me fervit non seulement à m'indiquer mon chemin, mais aussi à me le faire trouver moins long. C'étoit un Irlandois affez récemment arrivé en Amérique, mais qui avoit déja eu le temps d'y faire plufieurs campagnes & de recevoir un bon coup de fufil dans la cuisse; il me dit qu'on n'avoit jamais pu tirer la balle, mais il n'en étoit pas moins bien portant & de bonne humeur. Je lui fis raconter ses exploits militaires, & je lui demandai sur-tout quelques détails sur le pays qu'il habite maintenant; car il m'avoit dit qu'il étoit établi dans la Caroline du nord, à plus de 80 milles de Catawbaw & à plus de 300 milles de la mer. Ces nouveaux établissemens sont d'autant plus intéressans à connoître, qu'éloignés de tout commerce, ils sont fondés uniquement sur l'agriculture; je veux parler de cette agriculture des Patriarches, qui consiste à faire naître des denrées pour la seule consommation du propriétaire, fans espérance de les vendre ou de les échanger. Il faut donc que ces colons se suffisent à eux mêmes. On conçoit aisément que les alimens ne leur

(85)

manquent pas; mais il faut que leurs pro pres brebis, que leurs propres champs leur fournissent les vêtemens. Il faut qu'ils travaillent eux-mêmes leurs laines & leurs chanvres pour en faire du drap & de la toile, qu'ils préparent leur cuir pour en faire des fouliers, &c. &c. Quant à la boiffon, ils font obligés de se contenter du lait & de l'eau jusqu'à ce que leurs pommiers foient affez grands pour porter des fruits, ou qu'ils ayent pu se procurer des alambics pour diffiller leurs grains. On n'imagineroit pas en Europe quel est dans ces temps difficiles l'article qui manque le plus aux nouveaux colons, ce font des cloux; car la hache & la scie peuvent suppléer à tout le reste. On trouve pourtant le moyen d'élever des barrieres & de construire des toits fans employer des clous; mais cela rend l'ouvrage beaucoup plus long, & on fait quel est dans de pareilles circonstances le prix du temps & du travail. C'étoit une question bien naturele que de demander à un tel cultivateur quelles affaires pouvoient le conduire à plus de 400 milles de chez lui. J'appris qu'il faisoit le seul commerce dont fon pays foit susceptible, celui dont les gens les plus aifés cherchent à augmenter leur fortune; il étoit venu vendre des chevaux. En effet, ces animaux fe multiplient aisément dans des contrées où les pâturages sont très-abondans; & comme on peut les conduire fans aucune dépense, en les faisant paître aussi sur la route, ils forment l'objet d'exportation le

plus commode pour tous les pays éloignés des chemins & du commerce.

La conversation qui s'étoit établie entre nous continuant toujours, elle nous conduisit insensiblement au pied des montagnes; nous n'eumes pas de peine à reconnoître sur un de leurs sommets la maison de M. Jefferson; car on peut dire qu'elle brille seule en ces retraites. C'est lui qui l'a bàtie & qui en a choisi le site; car quoiqu'il possédat déja des terres assez considérables aux environs dans un pays si désert, rien ne l'auroit empêché de former un établifsement par-tout où il auroit voulu : mais la nature devoit à un fage & à un homme de goût de lui offrir dans son propre héritage le local où il pourroit mieux l'étudier & en jouir. Il a appellé cette maison Monicello, (\*) nom très-modeste affurément, car elle est placée sur une montagne trèsélevée, mais qui annonce l'attrait du propriétaire pour la langue qu'on parle en Italie, & sur-tout pour les beaux arts, dont cette contrée fut le berceau, & dont elle est encore l'asyle. Désormais je n'avois plus besoin de guide; je me séparai donc de mon Irlandois, & après avoir monté près d'une demi heure par un chemin affez commode, j'arrivai à Monticello. Cette maison, dont M. Jefferson a été l'architecte & souvent l'ouvrier, est bâtie dans un genre Ita-

<sup>(\*)</sup> En Italien Monticello signifie petite montagne, monticule.

lien & assez élégant, sans être pourtant exempte de défauts. Elle confiste dans un gros pavillon carré, dans lequel on entre par deux portiques ornés de colonnes. Le rez de chaussée est principalement occupé par un grand fallon très-élevé, qui fera décoré dans un style absolument antique; au-dessus du fallon est une bibliothéque de même forme; deux petites ailes, qui n'ont qu'un rez de chaussée & un attique, accompagnent ce pavillon, & doivent communiquer avec des cuisines, offices, &c. qui formeront des deux côtés une espece de soubassement, surmonté d'une terrasse. Ce n'est pas pour décrire la maison que j'entre dans ces détails, c'est pour prouver qu'elle ne ressemble pas à celles qu'on voit dans ce pays-ci; de sorte qu'on peut dire que M. Jefferson est le premier Américain qui ait confulté les beaux arts pour favoir comment il se mettroit à couvert; mais c'est de lui dont je devrois seulement m'occuper. Je devrois péindre un homme qui n'a pas encore 40 ans, dont la taille est élevée & la figure douce & agréable, mais dont l'esprit & les connoissances pourroient tenir lieu de tous les agrémens extérieurs; un Américain qui fans être jamais forti de son pays, est musicien, desfinateur, géometre, astronome, physicien, jurisconsulte & homme d'état; un Sénateur de l'Amérique qui a fiégé deux ans dans ce fameux Congrès, auteur de la révolution, dont on ne parle jamais ici fans une respect malheureusement mêlé de trop de

regrets; un Gouverneur de la Virginie, qui a rempli ce pénible emploi pendant les invafions d'Arnold, de Phillips & de Cornwallis; enfin un Philosophe retiré du monde & des affaires, parce qu'il n'aime le monde & les affaires qu'autant qu'il peut se flater d'être utile, & que l'esprit de ses concitoyens n'est encore en état ni de supporter la lumiere, ni de fouffrir la contradiction. Une semme douce & aimable, de jolis enfans qu'il prend soin d'élever, une maison à embélir, de grandes possessions à améliorer, les sciences & les arts à cultiver, voilà ce qui reste à M. Jefferson après avoir joué un rôle distingué sur le théâtre du nouveau monde, & ce qu'il a préféré à la commission honorable de Ministre plénipotentiaire en Europe. La vilite que je lui faisois n'étoit pas inattendue; il y avoit longtemps qu'il m'avoit invité à venir paffer quelques jours au fein de sa société, c'est-à-dire au milieu des montagnes. Cependant je trouvai son abord férieux & même froid; mais je n'eus pas passé deux heures avec lui que je crus y avoir passé toute ma vie. La promenade, la bibliothéque, & fur tout une conversation toujours intéresfante, toujours soutenue par cette satisfaction si douce qu'éprouvent deux personnes qui, en se communiquant leurs fentimens & leurs opinions, fe trouvent toujours d'accord & s'entendent à demi mot, me firent paffer quatre jours comme quatre minutes. Cette conformité de sentimens & d'opinions sur laquelle j'insiste, parce

(89)

que c'est à moi à m'en applaudir, & qu'il faut bien que l'égoisme se montre par quelque endroit, cette conformité, dis-je, étoit fi parfaite, que non feulement nos goûts étoient semblables, mais aussi nos prédilections; ces prédilections que les efprits fecs & méthodiques ridiculisent en les traitant d'enthousiafine, & dont les hommes, fenfibles & animés fe glorifient en leur donnant aussi le nom d'enthousiasme. Je me rappele avec plaifir qu'un foir, comme nous étions à causer autour d'un bowl de punch, après que Mad. Jefferson s'étoit rétirée, nous vinnes à parler des poésies d'Ossian. Ce fut une étincele d'électricité qui passa rapidement de l'un à l'autre; nous nous rappelions les paffages de ces fublimes poéfies qui nous avoient le plus frappés, & nous en entretenions mes compagnons de voyage, qui heureusement savoient trèsbien l'Anglois & étoient en état de les apprécier, mais qui ne les avoient jamais lus. Bientôt on voulut que le livre eut part à la Toaft; on alla le chercher, il fut placé près du bowl de punch, & l'un & l'autre nous avoient déjà conduits affez loin dans la nuit, avant que nous nous en fussions apercus. D'autres fois la phylique, d'autres fois la politique, ou les arts, faisoient le sujet de nos entretiens; car il n'est pas d'objets qui ayent échappé à M. Jefferson, & il semble que dès sa jeunesse il ait placé son esprit comme sa maison sur un lieu élevé, d'où il pût contempler tout l'univers. Le feul étranger qui nous vilita pendant

(90)

notre séjour à Monticello fut le Colonel Armand, le Marquis de la Roverie, ci devant Lieutenant dans le Régiment des gardes Françoises, qui passa en Amérique en 1777 où il a fervi avec distinction jusqu'à la paix. Pour se conformer aux mœurs d'un peuple qui vit fous un gouvernement démocratique, & chez lequel les titres font peu connus, il n'a jamais voulu porter que son nom de famille, dont j'ai déja parlé dans mon premier journal. On fait qu'il passa en France l'année derniere avec le Colonel Laurens; il en est revenu assez tôt pour se trouver au siege d'York, où il a marché comme volontaire à l'ataque des redoutes. L'objet de son voyage étoit d'acheter en France un habillement & un équipement complets pour une légion, qu'il avoit déja commandée, mais qui avoit été détruite dans les campagnes du fud, & qu'il falloit former de nouveau. Il en a fait l'avance au Congrès, qui s'est engagé à fournir les hommes & les chevaux. Charlotte-ville, petite ville naissante, située dans une vallée à 2 lieues de Monucello, est le quartier qu'on a affigné pour l'affemblement de cette légion. Le Colonel Armand m'invita à venir diner chez lui le lendemain; je m'y rendis avec M. Jefferson & je trouvai la légion fous les armes. Elle doit être composée de 200 chevaux & de 150 hommes d'infanterie. La cavalerie étoit presque complete & affez bien montée; l'infanterie étoit encore très foible, mais le tout étoit bien habillé, bien armé, & avoit très bon air. (91)

Je dînai chez le Colonel Armand avec tous les Officiers de son Régiment & avec son loup; car il s'est amusé à élever un loup qui a maintenant dix mois, & qui est aussi familier, aussi doux & aussi gai qu'un jeune chien; il ne quitte pas son maître, & il a même le privilege de partager son lit. Je fouhaite qu'il réponde toujours à une fi bonne éducation, & qu'il ne reprenne pas fon caractere naturel, quand il fera parvenu à l'âge de loup : il n'est pas tout à fait de la même espece que les nôtres, car son poil est presque noir & très lissé, de forte que sa tête n'a rien de féroce, & que fans ses oreilles droites & sa queue pendante, on le prendroit aisément pour un chien. Peut être doit il aux foins qu'on prend de sa toilete cet avantage singulier de ne point exhaler une mauvaise odeur; mais j'ai remarqué que les chiens n'en avoient pas horreur, & que lorsqu'ils rencontroient fa trace, ils n'y faisoient aucune attention: or il me paroit difficile que toute la propreté possible trompe l'instinct de ces animaux, qui ont une telle horreur pour les loups, qu'on en a vu au jardin du Roi fe hériffer & hurler à la feule odeur de deux métis, nés d'un chien & d'une louve. Je suis donc porté à croire que cette particularité apartient à l'espece de loups noirs ; car on en voit aussi en Amérique de semblables aux nôtres : peut être en avons nous en Europe de semblables à ceux de l'Amérique; du moins le pourroit on conclure de cette façon de parler si commune, il a peur de moi comme du loup gris, qui donneroit à entendre qu'il y auroit aussi des

loups noirs.

Puisque je me trouve conduit à parler des animaux, je placerai ici quelques obfervations que M. Jefferson m'a mis à portée de faire fur les feules bêtes fauves qui foient communes dans ce pays ci. J'ai été long temps en doute si on devoit les appeler chevreuils, cerfs ou daims; car on leur donne le premier de ces noms en Canada, le fecond dans les provinces de l'est, & le troifieme dans celles du midi : d'ailleurs en Amérique les nomenclatures sont si peu exactes, & les observations si rares, qu'on ne peut obtenir aucune lumiere en queftionant les gens du pays. M. Jefferson s'étant amusé à élever une vingtaine de ces animaux dans un parc, ils y font bientôt devenus affez familiers, comme cela arrive à tous les animaux de l'Amérique, lesquels s'aprivoifent en général beaucoup plus aifément que ceux d'Europe. Il se plait à leur donner à manger, & ils viennent prendre juiques dans fa main des grains de bled de Turquie, dont ils font très friands. Je le fuivis un foir & je descendis avec lui dans une profonde vallée, où ils ont coutume de se rassembler à la fin du jour. Je les vis marcher, courir, fauter; & plus j'examinai leurs allures, moins je fus en état de les annexer à aucune espece Européene. Ils font absolument de la même couleur que les chevreuils, & cette couleur ne varie pas dans les individus, même lorsqu'ils sont (93)

domestiques, ce qui arrive souvent aux daims. Leurs bois, qui n'ont jamais plus d'un pied & demi de long, ni plus de trois ou quatre cors de chaque côté, font plus ouverts & plus palmés que ceux du chevreuil, & se dirigent obliquement en avant. Leur queue est de huit à dix pouces de long, & lorsqu'ils fautent, ils la portent prefque verticale comme les daims, auxquels ils ressemblent encore non seulement par leurs proportions, mais par la forme de la tête, qui est plus alongée & moins moutonée que celle du chevreuil; d'ailleurs ils different de ceux ci en ce qu'ils ne vont pas deux à deux & qu'ils s'affemblent quelquefois en hordes comme les cerfs & les daims. Enfin d'après mes propres observations, & tout ce que j'ai pu recueillir à ce fujet, je suis resté convaincu que cette efpece est particuliere à l'Amérique, & qu'on peut la considérer comme moyene entre. celle du daim & celle du chevreuil : c'est celle que M. de Buffon a très bien décrite fous le nom de Kariacon.

M. Jefferson n'étant pas chasseur, & n'ayant jamais passé les mers, ne pouvoit pas avoir d'opinion arrêtée sur cette partie de l'histoire naturelle, mais il n'a pas négligé les autres. Je vis avec plaisir qu'il s'étoit appliqué particuliérement aux observations météorologiques. C'est en esset de toutes les branches de la physique celle qu'il convient le plus aux Américains de cultiver, parce que l'étendue de leur pays & la variété des sites leur donnent sur ce

point un grand avantage fur nous, qui d'ailleurs en avons tant sur eux. M. Jefferson a fait avec M. Mathisson, Professeur de mathématiques très-instruit, des observations correspondantes sur les vents qui regnent à Williamsburg & à Monticello; & quoique ces deux endroits ne soient distans que de 50 lieues, & ne se trouvent séparés par aucune chaîne de montagnes, la disparité entre les résultats s'est trouvée telle que sur 127 observations du vent de nord-est à Williamsburg, il n'y en a eu que 32 à Monticello, où le nord-ouest a presque toujours compensé le nord-est. Il paroit que celui-ci est un vent de mer, qu'un obstacle léger arrête facilement; en effet il y a 20 ans qu'il ne se faisoit presque point sentir au delà de West-point, c'est-àdire au confluent du Pamunkey & du Matapony, qui se réunissent pour former la riviere d'York, à peu près à 35 milles de son embouchure. Depuis que les progrès de la population & de l'agriculture ont considérablement éclairci les bois, ils pénétrent jusqu'à Rithemont qui est à 30 mille plus loin; furquoi on peut remarquer, 10 que les vents varient infiniment dans leur obliquité & dans la hauteur de leur région; 2º. que rien n'est moins indifférent que la maniere dont on procede au défrichement d'un pays, parce que la falubrité de l'air, l'ordre même des saisons, peuvent dépendre de l'accès qu'on accorde aux vents & de la direction qu'on leur donne. C'est une opinion généralement repandue à Rome,

que l'air y est moins sain depuis qu'on a abatu une grande forêt qui se trouvoit entre cette ville & Oftie, & qui la défendoit des vents connus sous le nom de Sirocco & de Libico: on croit aussi en Castille que l'extrême sécheresse dont on se plaint de plus en plus, doit son origine au défrichement des bois qui avoient coutume d'arrêter & de rompre les nuages. Il est encore une autre confidération très-importante fur laquelle j'ai cru devoir fixer l'attention des favans de ce pays-ci, quelque défiance que j'ai de mes propres lumieres en physique comme sur tout autre objet. La plus grande partie de la Virginie est un terrain si plat & tellement entrecoupé de creeks & de grandes rivieres. qu'il paroit absolument racheté sur la mer & tout entier de nouvelle création. Il est donc marécageux, & ce n'est qu'en coupant beaucoup de bois qu'on peut parvenir à le deffécher; mais d'un autre côté il ne sera jamais affez affaini pour ne pas abonder en exhalaifons méphitiques; & de quelque nature que soient ces exhalaifons, soit qu'elles participent de l'air fixe ou de l'air inflammable, il est sûr que la végétation les absorbe également, & que les arbres sont très-propres à remplir cet objet. Il paroit donc qu'il est également dangereux, & de conserver une grande quantité de bois, & d'en abatre une grande quantité; de sorte que la meilleure maniere de procéder aux défrichemens, feroit de les disperser autant qu'il seroit

(96)

possible, & de laisser toujours subsister quelques bouquets de bois entre les dissérentes plantations. De cette façon le terrain sur lequel on habiteroit seroit toujours assez assain; & comme il restera encore des marais considérables, qu'on ne pourra pas dessécher, on ne courra pas le risque d'admettre trop aissément les vents, qui en apporteroient les exhalaisons.

Mais je m'apperçois que mon journal ressemble assez aux conversations que j'avois avec M. Jefferson; je passe d'un objet à l'autre, & je m'oublie en écrivant comme je m'oubliois en m'entrenant avec lui. Il faut quitter l'ami de la nature, mais non pas la nature elle-même, qui m'attend dans toute sa splendeur au but de mon voyage; je veux parler de ce fameux pont de rocher qui réunit deux montagnes, la chose la plus curieuse que j'aie vu de ma vie. parce que c'est celle dont il est plus difficile de rendre raison. M. Jefferson auroit bien voulu m'y conduire, quoique cette merveille foit à plus de 80 milles de chez lui, & qu'il la connût parfaitement; mais fa femme n'attendoit que le moment d'accoucher, & il-n'est pas moins bon mari que bon philosophe & bon citoyen. Il se contenta donc de me servir de guide pendant l'espace de 16 milles jusqu'au passage de la petite riviere de Merbun; là nous nous separames, & j'ose me flater que ce sut avec un regret mutuel.

Je marchai encore 17 milles, toujours dans les gorges de Western mountains,

avant

(97)

avant de trouver un endroit où je puffe faire reposer mes chevaux; ensin je m'arrêtai dans une maison isolée chez un Irlandois appelé Macdonald, où je trouvai des œufs, du jambon, des poulets & du whyskey, & où je fis un très-bon diner. Cet Irlandois étoit honnête & serviable, & sa femme, qui est d'une figure douce & très-agréable, n'avoit rien d'agreste dans son maintien & dans ses manieres. C'est qu'au milieu des bois & des soins rustiques un Virginien ne ressemble jamais à un paysan d'Europe; c'est toujours un homme libre qui a part au gouvernement, & qui commande à quelques Negres, de façon qu'il réunit ces deux qualités distinctives citoyen & de maître, en quoi il ressemble parfaitement à la plus grande partie des individus qui formoient dans les républiques anciennes ce qu'on appeloit le peuple, peuple très-différent du peuple actuel, & qu'on a mal-à-propos confondu avec celuici dans toutes ces déclamations frivoles, dont les auteurs demi-philosophes, comparant toujours les temps anciens avec les modernes, ont pris les peuples pour les hommes en général, & préconifé les oppresseurs de l'humanité en croyant défendre la cause de l'humanité. Que d'idées auroient besoin d'être rectifiées ! que de mots dont le sens est encore vague & indéterminé! La dignité de l'homme a été cent fois alléguée, & cette maniere de l'exprimer a toujours eu beaucoup de faveur. Cependant la dignité de l'homme est une

(98)

chose comparative; si elle est prise dans un fens individuel, elle est d'autant plus grande qu'un homme considere des classes au deffous de lui. C'est le plébien qui fait celle du noble, l'esclave qui fait celle de l'homme libre, le noir celle du blanc; si elle est prise dans un sens général, elle peut encore inspirer aux hommes des sentimens de tyrannie & de cruauté dans leurs raports avec les animaux, & détruisant ainsi la bienfaifance générale, aller contre l'ordre & le vœu de la nature. Quel est le principe fur lequel la raison échappée aux sophistes & aux rhéteurs pourra enfin se réposer? l'égalité du droit, l'intérêt général qui commande à tous, l'intérêt particulier lié à l'intérêt commun, l'ordre de la société aussi necessaire que la symmétrie des ruches à miel, &c. Si tout cela ne prête pas beaucoup à l'éloquence, il faudra s'en consoler, & préférer la bonne morale à la belle morale.





Comparaison des semmes de l'Amérique, de l'Angleterre, du Nord, avec celles de la France & du Midi. Compliment au beau sexe de France.

COMME je ne comptois y passer qu'une demi heure au plus, j'étois resté assis sous des arbres; mais M. d'Oyré étant entré dans la maison, revint & me dit qu'il y avoit trouvé un cercle de quatre ou cinq jeunes personnes toutes jolies & fort bien mises. J'eus la curiosité de les voir, & mes regards se fixerent aussitôt sur une jeune femme de 18 ans, qui donnoit à teter à fon enfant. Ses traits étoient si beaux & si réguliers, elle avoit une telle décence & une telle modestie dans son maintien, qu'elle me retraçoit parfaitement ces belles vierges de Raphael, modele ou exemple du beau idéal. Comme ce n'est plus qu'en philosophe qu'il m'est permis de considérer la beauté, je placerai ici une observation que j'ai fait fouvent en pays étranger, & furtout en Angleterre & en Amérique, c'est que la beauté des traits & des formes, la beauté indépendante des graces, du mouvement & de l'expression, se trouve plus communément chez les peuples du Nord ou parmi les races qui en descendent, qu'en France & vers le midi. S'il falloit en affigner la cause, je dirois que, par je ne fais quelle raison, étrangere sans doute à la

G. 2

température du climat, la jeunesse est chez eux plus hâtive, plus prématurée, d'où il résulte que dans les jeunes personnes, même dans les filles de 12 à 13 ans, la rondeur des formes se trouve réunie à la fraîcheur du teint & à cette régularité plus parfaite qu'ont les traits lorsqu'ils ne sont pas encore modifiés par les passions & par les habitudes. En France c'est tout différent, les enfans y font à la vérité affez iolis jusqu'à l'age de 7 ou 8 ans, mais il est rare que les filles confervent leur beauté au moment où elles approchent de la puberté. Il faut pour ainfi dire deviner alors ce qu'elles feront un jour, & souvent les pronosties font trompeurs. Ce temps est une espece de chryfalide pendant laquelle les jolies deviennent laides & les laides jolies. C'est depuis 20 jusqu'à 25 ans que s'opere le dévelopement des traits, & que s'acheve l'ouvrage de la nature, si toutefois il n'est pas dérangé par les maladies, & fur-tout par les fuites morales & phyfiques du mariage. D'un autre côté la beauté de nos femmes une fois échapée à ce danger, fe conferve bien plus long-temps qu'ailleurs. Il semble que leur ame se soit identifiée avec leurs traits, & qu'elle veille à leur confervation. Nul mouvement fans grace, nulle grace sans expression, l'envie de plaire perfectionne & perpétue les moyens de plaire, & la nature plutôt aidée que contrariée par l'art, n'est pas livrée à l'abandon de la vie domestique, ni prodiguée à une fécondité sans mesure. Ainsi les ar( IOI ):

bres utiles peuvent fervir à la décoration des jardins, si l'abondance des fruits n'empêche pas la fleur de renaître. Il résulte de ces réslexions que les Françoises n'ont rien à envier aux étrangeres, qu'à la vérité leur beauté est moins hâtive & moins parsaite, mais qu'elle est plus piquante & plus durable; que si d'autres sont meilleures à peindre, elles sont meilleures à voir; ensin que si elles ne sont pas toujours celles qu'on admire le plus, elles sont certainement celles qu'on aimera le plus & le plus long-temps.

particular Distriction of the second

Arrivée à Petersburg. Description des différens établissemens qui y sont, & particulièrement de ceux de Mme. Bowlling. Histoire de la Princesse Pocahunta & du Cap. Smith. Caractere, richesses, de M. Bull.

Le partis de Powhatan le 24. d'affez bonne heure, & après m'être arrêté deux fois, la premiere pour déjeûner dans une petite maison affez pauvre à 3 milles de Powhatan, & la 2 me. à 24 milles plus loin dans un lieu appelé Chestersield court house, où je vis les restes de casernes occupées autresois par le Baron de Stubens, & brûlées depuis par les Anglois, j'arrivai à Petersburg à l'entrée de la nuit. Cette journée sut encore de 44 milles. La ville de Petersburg, est située sur la rive droite de l'Apamatock.

G. 3.

( 102 )

Il y a bien quelques maisons sur la rive gauche, mais cette espece de fauxbourg est un chef-lieu qui envoie des députés à l'assemblée & qui s'appele Pocahunta. Je passai la riviere sur un ferry boat, & ie sus conduit dans une petite auberge à 30 pas delà, qui n'avoit pas grande apparence. Cependant quand j'y entraije vis un appartement bien proprement meublé, une grande femme bien habillée & de très bon air, qui donnoit tous les ordres nécessaires pour notre réception, & une jeune Demoiselle non moins grande & très élégante, qui étoit occupée à travailler. Je m'informai de leurs noms, & je trouvai qu'ils n'étoient pas moins imposans que leur extérieur. La maîtresse de la maison, déja veuve pour la seconde fois, s'appeloit Mistris Spencer, & sa fille, qui étoit du premier, Miss Saunders. On me fit voir ma chambre à coucher, & la premiere chose qui frapa mes regards, fut un grand & magnifique clavecin, fur lequel il y avoit encore une guitare. Ces instrumens de musique apartenoient à Miss Saunders, qui favoit très bien en faire usage; mais comme j'avois plus besoin d'un souper que d'un concert, ma premiere impression fut de trouver mes hôtesses de trop bonne compagnie, & de craindre d'avoir moins d'ordres à donner que de complimens à faire. Cependant il fe trouva que Mad. Spencer étoit la meilleure femme du monde, gaie & même rieuse, disposition très rare en Amérique, & que sa sille, toute élégante qu'elle paroifsoit, étoit douce, honnête &

(103)

de bonne conversation; mais pour voyageurs affamés tout cela ne pouvoit encore être confidéré que sous un seul point de vue, c'est à dire comme un augure pour le souper. Ce souper ne se fit pas attendre; à peine avions nous admiré la propreté & la beauté de la nape, que la table fut couverte de très bons plats, & sur tout de poiffons monstrueux & excellens. Nous allames nous coucher déja très bien avec nos hôtesses, & le lendemain matin nous déjeûnâmes avec elles. J'étois prêt à fortir pour me promener, lorsque je reçus la vilite d'un certain M. Victor, que j'avois vu à Williamsburg. C'est un Prussien qui a servi autrefois, & qui après avoir beaucoup voyagé en Europe, est venu s'établir dans ce pays ci, où il a d'abord fait fortune par fes talens, & a fini par devenir planteur comme les autres. Il est excellent musicien & joue de toute sorte d'instrumens, ce qui le fait rechercher dans tous les environs. Il me dit qu'il étoit venu passer quelques jours chez Mme. Bowlling, une des plus riches propriétaires de la Virginie, & à qui la moitié de la ville de Petersburg apartient. Il ajouta qu'elle avoit appris mon arrivée, & qu'elle comptoit que je viendrois dîner chez elle. J'acceptai la proposition, & je me mis sous la conduite de M. Victor, qui me mena d'abord voir les Warehouses, ou magafins de tabac. Ces magafins, dont on a construit une grande quantité en Virginie, mais dont malheureusement une partie a été brûlée par les Anglois, font fous la

(104)

direction de l'autorité publique. Il y a des Inspecteurs nommés pour vérisier la qualité du tabac que les planteurs y font porter, & s'ils la trouvent bonne, ils donnent un reçu de la quantité. Alors le tabac peut être confidéré comme vendu, car les récépissés sont monnoie dans le pays. Je suppose par exemple que j'aie déposé à Peters-. burg vingt bocs heads, ou boucaults de tabac, je puis m'en aller à 50 lieues delà, comme à Alexandrie ou à Frédérickburg, & si j'ai besoin d'acheter des chevaux, des draps, ou toute autre chose, je les paye avec mes, reçus, lesquels circuleront peut être encore dans nombre de mains, avant de parvenir dans celles des négocians qui viennent enlever des tabacs pour les exporter. Il résulte delà que le tabac, est non seulement, valeur de banque, mais monnoie de commerce. On entend dire souvent : J'ai payé, ma montre 10 bocs heads, ou on m'en a offert 20, &c. Il est vrai que le prix de cette denrée, qui est presque toujours le même en temps de paix, peut varier en temps de guerre. Mais alors celui qui le reçoit en paiement, faisant un marché libre, calcule ses risques & ses espérances. Ensin on doit regarder cet établissement comme très utile, puisqu'il, met les denrées en valeur & en circulation , des qu'elles sont recueillies, & qu'il rend en quelque sorte le cultivateur indépendant du marchand,

Les magasins de Petersburg apartiennent à Mad. Bowlling. Ils ont été épargnés par les Anglois, soit parce que les Généraux

( 105 )

Phillips & Arnold, qui ont logé chez elle, ont eu quelque égard pour sa propriété; soit parce qu'ils vouloient conserver le tabac qu'ils comptoient vendre à leur profit. Phillips mourut dans la maison de Mad. Bowlling, & alors le commandement se trouva dévolu à Arnold. Pai oui dire à Lord Cornwallis, qu'à fon arrivée il fetrouva en grande dispute avec la marine, qui prétendoit que tout le butin devoit lui apartenir. Lord Cornwallis termina la querele en faifant brûler le tabac; mais. Mad. Bowlling avoit eu le crédit & le temps. de le faire transporter hors de ses magafins. Elle n'a pas été moins heureuse de fauver un superbe établissement qu'elle posfede dans la même ville; c'est un moulin, qui fait mouvoir un si grand nombre de meules, de blutoirs, de vans, &c. & d'une maniere fi fimple & fi facile, qu'il lui raporte plus de vingt mille livres de reste. Je passai près d'une heure à en examiner toutes les parties, & à en admirer la charpente & la construction. Ce sont les eaux de l'Apamatock qui le font mouvoir, on les, a détournées au moyen d'un canal creufé dans le roc.

A près avoir continué ma promenade dans la ville, où je vis nombre de boutiques, dont plutieurs affez bien fournies, je jugeai que le moment étoit venu de faire ma vifite à Mad. Bowlling, & je priai M. Victor de me mener chez elle. Sa maifon, ou plutôt fes maifons, car elle en a deux fymmétriques & fur la même ligne,

qu'elle se propose de joindre ensemble par un corps de logis, ces maisons, dis-je, sont fituées au haut d'un talus assez considérable, qui s'éleve du terrain où est bâtie la ville de Petersburg, & qui correspond si parfaitement au cours de la riviere, qu'il n'y a pas lieu de douter que ce ne fût autrefois la rive même de l'Apamatock. Ce talus & le plateau immense sur lequel la maison de Mad. Bowlling est bâtie, sont couverts d'herbes & forment un excellent pâturage, qui apartient encore à Mad. Bowlling; il étoit autrefois entouré de barrieres, & elle y nourissoit de très-beaux chevaux; mais les Anglois ont brûlé les barrieres, & emmené une grande partie des chevaux. A mon arrivée je fus d'abord reçu par Mile. Bowlling, jeune fille de 15 ans, plus fraiche que jolie; fa mere, fon frere, & fa belle-sœur vinrent ensuite. La premiere ressemble peu à ses compatriotes, c'est une semme de plus de 50 ans, vive', active, intelligente, qui fait bien gouverner son immense fortune, & ce qui est plus rare encore qui fait en user. Pour ton fils & sa belle-fille je les avois déja vus à Williamsburg. Le premier est un jeune homme qui paroit doux & honnête, mais sa femme agée seulement de 17 ans est intéressante à connoître, non parce qu'elle a une figure & une taille extrêmement délicates & une tournure out à fait Européene, mais parce qu'avec cette figure delicate elle est descendante de la Princesse sauvage Pocahunta, fille du Roi Pow(107)

hatan, dont j'ai déja parlé. Il faut croire que c'est plutôt du caractere de cette aimable Américaine que de ses formes extérieures que Madame Bowlling a hérité. Peut-être ceux qui n'ont pas lu l'histoire particuliere de la Virginie ignorent-ils que Pocahunta, fut la protectrice des Anglois, & les déroba souvent à la cruauté de son pere: elle n'avoit que 12 ans lorsque le Capitaine Smith, le plus brave, le plus intelligent & le plus humain des premiers colons, tomba entre les mains des fauvages. Il étoit déja parvenu à entendre leur langage; plusieurs fois il avoit apaisé les quereles qui naissoient entr'eux & les Européens; plusieurs sois aussi il avoit été obligé de les combatre & de punir leur perfidie. Un jour, fous prétexte de commerce, il fut attiré dans une embuscade; il vit tomber les deux feuls compagnons qu'il avoit, mais il sût se débarasser à lui feul de la troupe dont il étoit environé. Malheureusement pour lui il crut pouvoir fe fauver en traversant un marais, & il y resta embourbé, de maniere que les sauvages, contre lesquels il ne lui restoit plus aucun moyen de défense, purent ensin le prendre, le lier & le conduire à Powhatan. Celui-ci fut si fier d'avoir en sa puissance le Capitaine Smith, qu'il le fit promener en triomphe chez tous les Princes ses tributaires, ordonant qu'on le servit splendidement jusqu'à ce qu'il revint subir le sort qu'on lui preparoit.Le moment fatal étoit enfin arrivé, le Capitaine Smith étoit déja

couché devant le foyer du Roi fauvage, la tête placée sur une large pierre pour recevoir le coup de la mort, lorsque Pocahunta, la plus jeune, la plus chérie des filles de Powhatan, se jeta les bras étendus sur le corps du Capitaine Smith, & declara que fi la sentence cruele étoit exécutée, elle recevroit les premiers coups dont on voudroit le fraper. Tous les fauvages, y compris les despotes & les tyrans, sont plus fenfibles aux pleurs d'un enfant qu'à la voix de l'humanité. Powhatan ne put resister aux larmes, aux prieres de fa fille. Le Capitaine Smith obtint donc la vie, à condition qu'il payeroit sa rançon. Mais comment pouvoit-il se procurer la quantité de mousquets, de poudre & d'ustenciles de fer qu'on lui demandoit? On ne vouloit pas le laisser retourner à Jamestown, on ne vouloit pas non plus que les Anglois suffent où il étoit, de crainte qu'ils ne le redemandassent les armes à la main. Le Capitaine Smith, qui n'avoit pas moins de tête que de courage, dit au Roi, que s'il vouloit seulement ordoner à un de ses fujets de porter une petite planche qu'il lui remettroit, il feroit trouver sous un arbre à jour & heure nommés tout ce qu'on exigeoit pour fa rancon. Powhatan y consentit sans ajouter soi à ces promesses, & croyant que c'étoit un artifice du Capitaine pour prolonger fa vie; mais celui-ci, avoit gravé sur la planche quelques lignes qui suffisoient pour rendre compte de sa fituation. Le messager revint; on envoya (109)

au lieu indiqué, & on fut bien surpris d'y trouver tout ce qu'on avoit demandé. Powhatan ne pouvoit concevoir qu'il y eût un moyen de transmettre ainsi sa pensée, & le Capitaine Smith fut déformais regardé comme un grand magicien, à qui on ne pouvoit trop témoigner de respect. Il laissa les fauvages dans cette opinion, & fe hâta de les quiter; mais deux ou trois ans après quelques différens étant encore survenus entr'eux & les Anglois, Powhatan, qui ne les croyoit plus forciers, mais qui ne les en redoutoit pas moins, trama un affreux complot pour se débarasser d'eux. Il devoit les ataquer au fein de la paix & les égorger tous. La nuit même que ce complot devoit s'éxécuter, Pocahunta profita de l'obscurité & d'un orage affreux, qui retenoit les fauvages dans leurs cabanes, elle s'échapa de la maison de son pere, avertit les Anglois de se tenir sur leurs gardes, mais les conjura d'épargner fa famille, de paroître ignorer ce qu'elle leur avoit appris, & de terminer toute querele par un nouvel accommodement. Il feroit trop long de raconter tous les services que cet ange de paix rendit aux deux nations. Je dirai feulement que les Anglois, je ne fais par quel motif, mais affurément contre toute bonne foi, & contre toute équité, s'aviserent de l'enlever à fon pere. Elle pleura beaucoup & longtemps, mais ce fut une consolation pour elle de retrouver le Capitaine Smith, qui lui tint lieu de pere; on la traita avec beau-

(110)

coup de respect, & on la maria à un colon appelé Ros, qui bientôt après la mena en Angleterre. C'étoit sous le regne de Jaques I. on prétend que ce Monarque. pédant & ridicule en tous points, étoit si infatué des prérogatives de la Royauté. qu'il trouva mauvais qu'un de ses sujets eût ofé épouser la fille d'un Roi fauvage. Il ne sera peut-être pas difficile de décider si dans cette occasion c'étoit le Roi sauvage qui étoit honoré de fe trouver placé sur une même ligne avec ce prince Européen, ou le Monarque Anglois qui par son orgueil & ses préjugés se mettoit au niveau d'un chef de fauvages. Quoi qu'il en foit, le Capitaine Smith, qui étoit retourné à Londres avant l'arrivée de Pocahunta, fut empressé de la revoir, mais n'osa pas la traiter avec la même familiarité qu'à Jamestown. Dès qu'elle l'avoit aperçu elle s'étoit jetée dans ses bras, en l'appelant son pere; mais voyant qu'il ne répondoit pas affez à ses caresses, & qu'il ne l'appeloit pas fa fille, elle détourna la tête, pleura amérement, & fut long-temps fans qu'on put obtenir d'elle une seule parole. Le Capitaine Smith lui demanda plutieurs fois ce qui pouvoit l'affliger. Quoi, lui dit-elle enfin, n'ai-je pas sauvé tes jours en Amérique ? Lorsque j'ai été arrachée du sein de ma famille & conduite parmi tes freres, ne m'as-tu pas promis de me tenir lieu de pere, ne m'as-tu pas dit que si j'allois dans ton pays tu serois mon pere, & que je serois ta fille; tu m'as trompée, & je me trouve ici étrangere, & orpheline.

( III )

On conçoit aisement qu'il ne fut pas difficile au Capitaine Smith de faire sa paix avec cette charmante créature qu'il aimoit tendrement. Il la présenta aux personnes les plus confidérables des deux fexes, mais il n'ofa la mener à la Cour, dont elle recut pourtant des bienfaits : enfin après avoir passé plusieurs années en Angleterre, où elle donna des preuves continueles de vertu, de piété & d'attachement à son mari. elle mourut comme elle étoit prête à s'embarquer pour retourner en Amérique. Elle n'avoit eu qu'un fils; ce fils s'est marié & n'a laissé que des filles, celles-là que d'autres filles, & c'est ainsi, par une descendance feminine, que le fang de l'aimable Pocahunta coule maintenant dans les veines de la jeune & aimable Mad. Bowlling.

On voit que je ne reviens à celle-ci qu'après un long détour, mais j'espere qu'on me pardonera cette digression; du moins je n'écris que pour ceux à qui elle pourra plaire. Ma visite à Mme. Bowlling & à fa famille m'ayant suffi pour me faire juger que je passerois agréablement chez elle une partie de la journée, je sortis pour continuer mes promenades, & je promis. de revenir à deux heures. M. Victor, sous les auspices duquel j'étois encore, me conduisit au camp que les ennemis avoient occupé. Il témoigna du regret que je ne pusle pas voir de plus près la belle maison de campagne de M. Banister, que j'apercevois delà; le seul obstacle étoit la distance d'une demi-lieue à peu près, &

la chaleur du haut jour. Il ne nous arrêta pas, & en marchant doucement nous arrivâmes sans fatigue à cette maison, qui est esfectivement curieuse à voir , parce qu'elle est décorée dans un goût beaucoup plus qu'Anglois où Américain, avant trois portiques le trois principales entrées foutenues chacune par quatre colonnes. Elle étoit alors occupée par un habitant de la Caroline, appelé Nelfon. La guerre lui avoit fait abandoner sa patrie, & la guerre l'est encore venu chercher à Petersburg. Il m'invita à entrer chez lui, & tandis que suivant l'usage il me faisoit boire un verre de vin, arriva un autre Carolinien, appelé M. Bull, qui venoit lui demander à dîner. Il étoit Brigadier général de milice, & il venoit de l'armée de Green, où il avoit fait son temps de service. L'histoire de M. Bull, qui sera fort courte, donnera une idée de l'état des provinces méridionales avant & pendant la guerre. Possesseur d'un grand nombre de Negres & d'un mobilier confidérable, fur-tout en argenterie, il ne crut pas après la prise de Charlestown devoir exposer ces richesses à la rapacité des Anglois. Il partit donc à la tête de 200 Negres, & fuivi d'un grand nombre de chariots qui portoient ses essets & des provifions pour fa petite armée, il traversa ainsi la Caroline du Sud, celle du Nord, & une partie de la Virginie, établiffant fon camp tous les foirs dans l'endroit qui lui paroiffoit le plus commode; il arriva ainsi à Tukakoe, sur la riviere de James, chez

(113)

chez M. Randolph, riche habitant de la Virginie & fon ancien ami. Celui-ci lui donna un terrain près de sa maison, sur lequel il en fit ausli-tôt construire une par ses Negres. Là il vivoit tranquillement au milieu de ses esclaves & de ses troupeaux, mais voilà qu'Arnold & Phillips envahifsent la Virginie & approchent de son nouvel asyle; aussi-tôt M. Bull de partir avec ses trésors, ses troupeaux & ses Negres, pour se retirer dans le haut pays du côté de Frédéricksburg. Je lui demandai ce qu'il auroit fait, fi nous n'étions pas arrivés tout à propos pour chasser les Anglois, qui se proposoient d'achever la conquête de la Virginie. Je me ferois retiré dans le Maryland, me répondit-il : & s'ils y étoient venus? j'aurois gagné la Penfilvanie, & ainsi de suite jusqu'à la nouvele Angleterre. Ne croit-on pas voir ces anciens Patriarches émigrer avec leur famille & leurs troupeaux, surs de trouver partout une terre qui les recevra & qui les nourira? --- Le Général Bull fe dispofoit à retourner dans sa patrie pour y pasfer déformais des jours plus tranquilles, & moi, après lui avoir fait quelques questions sur les affaires du Sud, auxquelles il me répondit avec beaucoup de franchise & de bon sens, je me disposai à retourner chez Madame Bowlling, où mon attente ne fut pas trompée, car on nous fervit un très-bon dîner, dont on nous fit les honeurs avec beaucoup de cordialité, & fans gêne & fans compliment. L'aprèsdinée Mile. Bowlling se mit au clavecin, & chanta comme une bonne musiciene, mais non pas avec une voix agréable; l'héritiere de Pocahunta prit une guitare & chanta comme une persone qui n'est pas musiciene, mais avec une voix charmante: ensin je rentrai chez moi où j'eus un autre concert, Mile. Saunders ayant bien voulu me chanter aussi quelques airs, & s'accompagner tantôt sur le clavecin,

tantôt fur la guitare.

Il falloit quiter le lendemain cette bonne maison & cette bonne campagnie; mais avant de m'éloigner de Petersburg, l'observai que cette ville est déjà slorissante, & le deviendra toujours de plus en plus, sa situation étant très-favorable au commerce; 1º. parce qu'elle est placée precisement au dessous des fall rapides de l'Apamatock, & qu'à cet endroit même la riviere peut recevoir des bâtimens de cinquante à foixante toneaux; 2°. parce que toutes les productions qui naissent au Sud de la Virginie n'ont pas d'autre débouché, & que même celles de la Caroline du Nord. prennent peu à peu ce chemin-là, la navigation de Roanock & du détroit d'Abermale n'étant pas à beaucoup près aussi commode que celle de l'Apamatock & de la riviere de James. Malheureusement ces avantages sont compensés par l'infalubrité du climat. On affure que dans les trois petits bourgs de Pocahunta, de Blandfort & de Petersburg, qu'on peut confidérer comme ne formant qu'une feule ville, on trouve à peine deux

(115)

persones qui soient nées dans le lieu même. Cependant le commerce & la navigation y attirent toujours des étrangers ; d'ailleurs le site est agréable, & peut-être parviendra-t-on à rendre ce climat plus sain en dessechant quelques marais aux environs.

\* to the total of the state of

Visite à M. Harisson Gouverneur de l'Etat de la Virginie, & ami intime de M. Francklin: confiance des Virginiens dans leurs chefs & les motifs de leur conduite.

Dès que j'eus fini mon dîner, j'allai rendre vilite à M. Harison qui est maintenant Gouverneur de l'Etat : je le trouvai établi dans une maison fort simple, mais affez fpacieuse, qu'on venoit d'accommoder pour lui. Comme l'affemblée ne siégeoit pas alors, rien ne le distinguoit des autres citoyens : un de ses freres qui est Colonel d'artillerie, & un de ses fils qui lui sert de Secrétaire étoient avec lui. La converfation fut libre & agréable; il défira même qu'elle fût prolongée, car m'étant levé au bout d'une demi heure dans la crainte qu'il n'eût des affaires, il m'assura qu'il avoit fini toutes celles de la journée, & me pria de me raffeoir. Nous parlames beaucoup du premier Congrès assemblé en Amérique, où il avoit liégé pendant deux ans, & qui, comme je l'ai dit plus haut, étoit compofé de tout ce qu'il y avoit de plus diftingué alors pour la vertu & pour la capacité. Ce fujet de conversation nous conduisit naturellement à celui dont les Américains s'entretiennent le plus volontiers, l'origine & le commencement de la révolution présente. Ce qu'elle eut de particulier en Virginie, c'est que le peuple de ce pays étoit certainement celui qui se trouvoit le mieux du gouvernement Anglois. Les Virginiens étoient plus cultivateurs que commercans, & leur culture étoit plus riche qu'industrieuse. Ils possédoient presque exclusivement une denrée privilégiée, le tabac; les Anglois venoient la chercher dans le sein du pays, & ils apportoient en échange tous les objets d'utilité & même de luxe. Ils témoignoient une affection, une prédilection particuliere pour la Virginie, & favorisoient ainsi la disposition particuliere du pays, où l'avarice & la paresse ont les mêmes droits, & se se servent seules de limites l'une à l'autre. Sans doute il étoit difficile de persuader à ce peuple de prendre les armes, parce qu'à 300 lieues delà la ville de Boston ne vouloit pas payer des droits pour le thé & étoit en rupture ouverte avec l'Angleterre. Il falloit substituer l'activité à la paresse, & la prévoyance à l'infouciance. Il falloit réveiller cette idée à laquelle frémit tout homme élevé dans les principes de la constitution Angloise, celle de la foumission à une taxe à laquelle on n'a pas consenti. Le cas n'étoit pas encore arrivé. Les gens inftruits prévoyoient (117)

seulement que c'étoit là le but & la conséquence des premieres démarches. Mais comment en convaincre le peuple? Comment le décider par tout autre motif que la confiance qu'il avoit dans ses chefs? M. Harisson m'a raconté que lorsqu'il partit avec MM. Jefferson & Lée pour se rendre à New-York, où le premier Congrès fut affemblé, nombre d'habitans confidérables, mais peu éclairés, les vinrent trouver & leur dirent : " Vous prétendez qu'on veut n envahir nos droits & nos privileges, nous » ne le voyons pas clairement, mais nous " le croyons puisque vous nous en affurez; nous allons nous engager dans un pas ndangereux, mais nous avons confiance " en vous, & nous ferons tout ce que » vous jugerez convenable. ». M. Hariffon ajouta, qu'il fe trouva très-foulagé, lorfque peu de temps après le Lord North fit un discours, dans lequel il ne put s'empêcher de manifester le plan du gouvernement Britannique. Ce discours sut imprimé dans les gazetes, & toute l'Amérique en retentit. Ayant eu depuis occalion de revenir en Virginie, il revit les mêmes perfonnes qui lui avoient parlé avant son départ; elles avouerent qu'il ne les avoit pas trompées, & deformais elles furent entiérement résolues à la guerre. Ces détails particuliers ne feront pas inutiles aux Européens, qui voudront se former une idée juste des grands événemens auxquels ils ont pris tant d'intérêt. En effet ils se tromperoient infiniment, s'ils croyoient que tous

(118)

les Treize-Etats de l'Amérique ont été toujours animés du même esprit, & affectés des mêmes fentimens; ils fe tromperoient encore davantage, s'ils pensoient que ces peuples se ressemblent par le gouvernement, les mœurs & les opinions. Il faut être dans le pays, il faut en favoir la langue, il faut de plus aimer à converser & à écouter, pour être en état d'affeoir, même lentement, son opinion & son jugement. D'après cette réflexion, on ne doit pas être furpris que j'aie eu du plaisir à m'entretenir avec M. Harisson. D'ailleurs j'étois bien aise d'avoir lié connoissance avec un homme dont le caractere est estimable à tous égards, & dont on peut faire l'éloge en deux mots, en difant qu'il est ami intime de M. Franklin. Il voulut m'engager à dîner le lendemain chez lui & à passer un jour de plus à Richemond; mais comme cette ville n'offroit rien qui pût intéresser ma curiosité, & que ie voulois m'arrêter encore à West-over, avant de retourner à Williamsburg, où j'étois pressé d'arriver, je partis le 27 à 8 heures du matin, fous la conduite du Colonel Harisson, qui m'accompagna jusqu'à ce qu'il m'eût mis dans un chemin où il me fut impossible de m'égarer. Je sis 26 milles de fuite par une grande chaleur, mais par un chemin très-agréable, voyant à chaque instant de magnifiques habitations; car les bords de la riviere de James font le jardin de la Virginie. Celle de Mad. Bire, où j'allois, les surpasse toutes par la magnificence des bâtimens, par la beauté

(119)

de la fituation & par l'agrément de la focieté qu'on y trouve.



Maniere de pêcher l'Esturgeon : description de l'oiseau mouche : considérations sur la Virginie, & sur l'Amérique en général.

A journée du 29. que je passai toute entiere à West-over ne fournit rien d'intéresfantace journal, fi ce n'est quelques connoisfances que j'eus occasion d'acquérir sur deux fortes d'animaux d'une espece très disférente, les esturgeons & les oiseaux mouches. Comme je me promenois au bord de la riviere, je vis deux Negres qui apportoient un immense esturgeon; je leur demandai comment ils l'avoient pris. Ils me dirent que dans la faison présente ils étoient si communs, qu'on les prenoit aisément à la fenne, & qu'on en trouvoit quelquefois jusqu'à 15 ou 20. dans le filet; mais qu'il y avoit une maniere bien plus simple de les prendre, qui étôit celle qu'ils venoient d'employer. Ces especes de monstres, qui sont très lestes dans la soirée, au point qu'on les voit perpétuélement fauter très haut au dessus de la surface de l'eau, ont coutume de dormir profondément pendant le haut du jour. Deux où trois Negres se promenent alors dans un petit bateau, munis d'une longue corde armée d'un croc aigu, qu'ils tiennent fuspendue comme une sonde; lorsqu'ils sentent que cette espece H 4

de ligne est arrêtée par un obstacle, ils la tirent à eux avec force, de maniere qu'elle s'accroche à l'esturgeon, qui est tiré hors de l'eau, ou qui après avoir fait de vains essorts, & avoir perdu tout son sang, vient ensin floter à la surface, où il est aisé-

ment pris.

Quant aux oiseaux mouches, je les voyois pour la premiere fois, & je ne pouvois pas me laffer de les observer : les murs de la maison & du jardin étoient garnis de chevre-feuilles; c'étoit une ample moiffon pour ces charmans petits animaux. Je les voyois fans ceffe voltiger fur les fleurs, où ils prennent leur nourriture, sans jamais se poser; car c'est en se soutenant sur leurs ailes qu'ils infinuent leur bec dans le calice de ces fleurs. Quelquefois ils fe perchent fur une petite branche, mais c'est pour se repofer, & ce n'est jamais que pour un moment. Alors feulement on peut admirer la beauté de leur plumage, fur tout lorfqu'ils font opposés au soleil, & qu'en remuant la tête il font voir l'émail brillant de leur collier rouge, qu' a tout l'éclat du rubis ou du diamant. Il n'est point vrai qu'ils soient d'un naturel colere, & qu'ils mettent en pieces les fleurs dans lesquelles ils ne trouvent pas de miel; non feulement je ne l'ai vu ni à West-over, ni depuis à Williamsburg, mais les gens du pays m'ont affuré qu'ils ne l'avoient jamais observé : ces oiseaux ne paroissent qu'avec les fleurs & disparoissent avec elles, sans qu'on sache ce qu'ils deviennent. Plusieurs persones

croient qu'ils se cachent & restent engourdis pendant le reste de l'année. En esset il est difficile de concevoir, comment leurs ailes, qui font si légeres & si tenues qu'on ne les aperçoit plus pour peu qu'ils les agitent, pourroient rélister au vent & les transporter dans des climats éloignés. Ils ne font pas farouches : j'en ai vu un qu'on avoit pris peu de jours auparavant; il n'étoit point effrayé des gens qui le regardoient, il voltigeoit dans la chambre comme dans un jardin, & venoit fucer les fleurs qu'on lui présentoit, mais il n'a pas vécu plus de huit jours. Ces oiseaux aiment tant le mouvement, qu'il est impossible qu'ils conservent la vie, sans conserver la liberté la plus absolue. Il est même très difficile de les prendre, à moins qu'il ne leur arrive, comme à celui dont je viens de parler, d'entrer imprudemment dans une chambre, ou d'y être poussé par le vent. Un habitant du pays, qui se plaisoit à en embaumer pour les placer dans fon cabinet, a trouvé un moyen très ingénieux de les tuer fans les gater, ce qui est fort difficile, car un grain de cendrée est un boulet de canon pour un si petit animal. Il imagina de charger son fusil avec une vessie remplie d'eau. L'explosion de cette eau suffisoit pour renverser l'oiseau mouche, & lui faire perdre tout mouvement.

Affurément on ne m'accusera pas de suivre une marche oratoire, & de réserver les grands objets pour la fin de mon discours, car c'est ici que je finirai ce journal. Il feroit sans doute inutile de parler de mon retour à Williamsburg, à moins qu'on ne regardât comme une chose digne d'être remarquée, que le Chikahominy, qui n'est qu'une riviere secondaire, puisqu'elle se jette dans celle de Janes, est pourtant si large à 6 milles de son consluent, que j'ai été trois quarts d'heures à la passer. M'ais si l'on veut bien me prêter encore quelque attention, je terminerai ce long récit de mon court voyage par quelques considérations sur un pays que j'ai assez parcouru & assez habité pour le bien connoître.

Les Virginiens different essentiélement des peuples qui habitent au nord & à l'est de la baye, non seulement par la nature de leur climat, par celle de leur fol, & par la culture qui lui est propre, mais encore par ce caractere indélébile que toute nation acquiert au moment de son origine, & qui se perpétuant de race en race, justisie ce grand principe, que, tout ce qui est, participe de ce qui a été. La découverte de la Virginie datte de la fin du 16me. fiecle, & l'établissement de la colonie eut lieu au commencement du 17me. Ces événemens se passerent sous le regne d'Elisabeth & de Jacques premier. Alors l'esprit républicain & démocratique n'étoit pas encore commun en Angleterre; celui du commerce & de la navigation naissoit à peine, & les longues guerres avec la France & l'Espagne avoient perpétué sous une autre forme le même esprit militaire, que Guillaume le conquérant, Richard cœur de

(123) Lion, Edouard III, & le Prince Noir, lui avoient donné. On ne voyoit plus des Chevaliers comme du temps des croifades, mais à leur place nombre d'avanturiers, qui servoient indifféremment leur patrie & les puissances étrangeres, des Gentilshommes qui dédaignoient l'agriculture & le commerce, & qui n'avoient d'autre profeffion que celle des armes; car alors l'esprit militaire maintenoit les préjugés, favorable à la noblesse, dont il a été long temps inféparable; & d'ailleurs la noblesse de Pairie étant moins commune en Angleterre; celle d'extraction avoit conservé plus d'éclat & plus de confistance. Les premiers colons de la Virginie furent composés en grande partie de ces militaires & de ces Gentilshommes, dont quelques uns cherchoient la fortune & quelques autres les aventures. En effet si l'établissement d'une colonie exige toute l'industrie du commerçant & du cultivateur, la découverte, la conquête des terres nouveles tient plus particuliérement aux idées guerrieres & romanesques. Aussi la premiere compagnie qui obtint la propriété exclusive de la Virginie, fut elle composée en grande partie des hommes les plus distingués par le rang ou la naissance, & quoique tous ces illustres actionaires ne soient pas devenus colons, plufieurs d'entr'eux n'ont pas craint de paffer les mers, & l'on compte un lord Delaware parmi les premiers Gouverneurs de la Virginie. Il étoit donc naturel que les nouveaux colons, remplis des principes militaires & (124)

des préjugés de la noblesse, les portassent au milieu même des fauvages, dont ils venoient usurper les terres; & sans doute de toutes les idées Européenes, ce font celles que ces peuples groffiers conçurent le plus aisément. Je sais qu'il ne reste plus qu'un petit nombre de ces ancienes familles, mais elles ont confervé une grande confidération, & la premiere impulsion une fois donnée, il n'est plus au pouvoir d'aucun législateur, du temps même, d'en détruire l'effet. Le gouvernement peut bien devenir démocratique, comme il l'est au moment présent, mais l'esprit national, l'esprit même du gouvernement, fera toujours aristocratique. On n'en pourra pas douter, si l'on considére qu'une autre cause agit encore en concurrence avec la premiere ; je veux parler de l'esclavage, non que ce soit une marque de distinction & un privilege particulier d'avoir des Negres, mais parce que l'empire qu'on exerce sur eux, entretient la vanité & la paresse, deux sortes de vices qui s'accordent merveilleusement avec les préjugés déja établis. On demandera fans doute comment ces préjugés ont pu s'arranger avec la révolution actuele, dont les principes sont si différens. Je répondrai qu'ils y ont peut être concouru, que peut être tandis que la nouvele Angleterre se révoltoit par raison & par calcul, la Virginie se révoltoit par orgueil. Je dirai encore ce que j'ai donné à entendre plus haut, c'est que dans le principe l'indolence même de ce peuple a pu lui être utile, parce qu'il a été obligé

( 125 )

de s'en raporter à un petit nombre de citoyens vertueux & éclairés, qui l'ont mené plus loin qu'il n'auroit été, s'il avoit marché fans guide & confulté ses propres difpositions. Car il faut avouer qu'au commencement des troubles la Virginie se montra de très bonne grace, qu'elle fut la première à offrir des fecours aux Bostoniens, & la premiere aussi à mettre sur pied un corps de troupes confidérable : mais on peut obferver aussi que dès que la nouvele législation fut établie, & qu'au lieu de chef on eut un gouvernement, alors les citoyens ayant part à ce gouvernement, l'esprit national prévalut & tout alla de mal en pis. Ainsi les Etats comme les individus naisfent avec une complexion particuliere, dont le régime & les habitudes peuvent prévenir les mauvais effets, mais qu'on ne peut jamais entiérement changer; ainsi les législateurs, comme les médecins, ne doivent jamais se flater de donner à leur gré un tempérament particulier au corps politique, mais s'atacher à connoître celui qu'ils ont déja, & à combattre les inconvéniens, comme à multiplier les avantages qui peuvent en réfulter. Un coup d'œil général fur les différens Etats de l'Amérique servira à justisier cette opinion. Les peuples de la nouvele Angleterre ne vinrent s'établir dans le nouveau monde que pour se dérober au pouvoir arbitraire de leurs Monarques, qui à la fois souverains de l'Etat & chefs de l'église, exerçoient alors la double tyrannie du despotisine & de l'intolérance. Ce

n'étoient pas des aventuriers, c'étoient des hommes qui vouloient vivre en paix, & qui travailloient pour vivre; leur doctrine enfeignoit l'égalité & recommandoit le travail & l'industrie. Comme la terre peu sertile par elle même ne fournissoit que de médiocres reflources, ils se livroient à la pêche & à la navigation, & au moment présent ils font encore amis de l'industrie & de l'égalité; ils font pêcheurs & navigateurs. L'état de New-York & les Jeffeys furent peuplés par des Hollandois nécessiteux, à qui la terre manquoit dans leur partie, & qui s'occuperent bien plus de l'économie domeftique que du gouvernement public. Ces peuples ont conservé le même esprit; leurs intérêts, leurs efforts font pour ainfi dire individuels, leurs vues font concentrées dans leurs familles, & ce n'est que par pure nécessité que ces familles forment un Etat : aussi lorsque le Général Burgoyne a marché fur Albany, ce font les nouveaux Anglois qui ont le plus contribué à arrêter les progrès; & si les habitans de l'Etat de New-York & de celui des Jerseys ont souvent pris les armes & montré du courage, c'est que les premiers étoient animés par une haine invétérée contre les fauvages, dont les Anglois se faisoient toujours précéder, & que les autres avoient à se venger des excès dont les troupes ennemies s'étoient rendues coupables lorsqu'elles avoient envahi leur pays. Si vous allez plus au Sud; & que vous passiez la Delaware, vous trouverez que le gouvernement de la Penfilva( 127 )

nie dans son origine étoit fondé sur deux principes très-opposés. C'étoit un gouvernement de propriété, un gouvernement féodal en lui-même, ou si l'on veut patriarchal, mais dont l'esprit étoit la grande tolérance & la liberté. La famille de Penn eut d'abord la vaine idée d'établir une espece d'Utopie. de gouvernement parfait, & ensuite celle de tirer le plus grand parti de son immense propriété, en attirant des étrangers de tous côtés. Il en est résulté que le peuple de la Penfilvanie n'a aucune identité, qu'il est mélé & confus, plus attaché à la liberté individuele qu'à la liberté publique, plus enclin. à l'anarchie qu'à la démocratie. Le Maryland foumis d'abord au gouvernement propriétaire, ensuite racheté par la couronne, a été long temps dans la dépendance la plus abfolue. Voici la premiere fois qu'il mérite d'être regardé comme un Etat, mais cet Etat paroit se former sous de bons auspices; il peut être beaucoup après la révolution actuele, parce qu'il n'étoit rien auparavant. Reftent les deux Carolines & la Géorgie; mais ces trois Etats ne me font pas affez connus pour les soumettre à des observations, qui peuvent n'être pas aussi justes qu'elles me le paroissent, mais qui sont du moins délicates, & exigent plus qu'un examen superficiel. Je sais seulement que la Caroline du Nord, peuplée en grande partie d'Ecoffois, que la pauvreté plutôt que l'induftrie y a conduits, est livrée au brigandage & aux diffensions intérieures; que celle du Sud ayant un commerce tout entier d'ex-

(128)

portations, doit son existence à ses ports de mer, & surtout à la ville de Charlestown, qui s'est augmentée rapidement, & qui est devenue une ville de commerce, où les étrangers ont abondé comme à Marseille & à Amsterdam; qu'en conséquence les mœurs y sont douces & faciles, qu'on y aime le plaisir, les arts & la société, & qu'en général ce pays est plus Européen que le reste de l'Amérique.

## \* Company of the state of the s

Considérations sur l'Amérique en général.

AINTENANT fi cette esquisse a quelque exactitude, je demande qu'on veuille bien comparer l'esprit des Etats de l'Amérique avec leur gouvernement actuel. Je demande qu'on le compare dans le moment présent, dans 20 ans, dans 50 ans d'ici; je suis persuadé qu'encore que cés gouvernemens se ressemblent tous, puisqu'ils sont tous démocratiques, on retrouvera toujours les traces de l'esprit antérieur de celui qui a présidé à la formation des peuples & à l'établissement des nations.

La Virginie conservera ce caractere diftinctif plus long-temps que les autres Etats, soit que les prejugés soient d'autant plus durables, qu'ils sont plus absurdes & plus frivoles, soit que ceux qui ne blessent qu'une partie du genre humain soient plus remarqués que ceux qui en affectent la totalité. Dans la révolution pré-

fente,

(129)

fente, les ancienes familles ont vu avec peine des hommes nouveaux occuper des places distinguées dans l'armée & dans la magistrature; Les Torys en ont même tiré avantage pour refroidir les moins zélés d'entre les Whiggs, mais le parti populaire n'a pas cédé, & l'on regrette seulement qu'il n'ait pas la même activité pour combatre les Anglois que pour disputer des préséances. Il est à craindre cependant qu'à la paix, les circonstances lui devenant moins favorables, il ne foit obligé de céder tout-à-fait, ou du moins de se maintenir par les factions, ce qui troubleroit nécessairement l'ordre de la société; mais fi la raison doit rougir de voir de pareils préjugés si fortement établis chez des peuples nouveaux, l'humanité a plus à fouffrir de l'état de pauvreté dans lequel vivent un grand nombre de blancs en Virginie. C'est là que depuis que j'ai passé les merș j'ai vu pour la premiere fois des pauvres : en effet, parmi ces riches plantations où le Negre seul est malheureux, on trouve fouvent de misérables cabanes habitées par des blancs, dont la figure have & l'habillement déguenillé annoncent la pauvreté. D'abord j'avois peine à m'expliquer comment dans un pays, où il y a encore tant de terre à défricher, des hommes qui ne se refusent pas au travail pouvoient rester dans la misere; mais j'ai su que toutes ces terres inutiles, ces bois immenses dont la Virginie est encore couverte, reconnoissent des propriétaires. Rien

Ī

(130)

de plus commun que d'en voir qui possedent cinq ou fix mille acres de terre, mais qui n'en exploitent que la quantité que leurs Negres peuvent cultiver. Cependant ils ne voudroient pas en donner, ni même en vendre la plus petite partie, parce qu'ils font atachés à leur possession, & qu'ils esperent toujours augmenter par la fuite le nombre de leurs Negres. Ces blancs fans fortune, & souvent aussi sans industrie, font donc restraints de tous côtés, & réduits au petit nombre d'acres de terre qu'ils ont pu acquérir; or la terre n'étant pas généralement bonne en Amérique, & furtout en Virginie, il en faut beaucoup pour défricher avec fuccès, parce que ce font les bestiaux qui aident & qui font vivre les cultivateurs. On voit beaucoup de défrichemens dans l'est, mais les portions de terre qu'on y achete aisement & à très-vil prix, font toujours de 200 acres au moins. D'ailleurs dans le Sud le climat est moins fain, & les nouveaux colons, fans participer à la richesse de la Virginie, participent aux inconvéniens du climat, & même à la paresse qu'il inspire.

Au dessous de cette classe d'habitans il faut placer les Negres, qui seroient encore plus à plaindre qu'eux, si leur insensibilité naturele n'atténuoit pas en quelque façon les peines atachées à l'esclavage. En les voyant mal logés, mal vêtus, & souvent accablés de travail, je croyois que leur traitement étoit aussi rigoureux ici que par-tout ailleurs; cependant on m'a assuré

(131)

qu'il étoit infiniment doux en comparaison de celui qu'ils éprouvent dans les Colonies à sucre. En effet, on n'entend pas habituélement comme à St. Domingue & à la Jamaïque le bruit des fouets & les cris des malheureux dont on déchire le corps par lambeaux. C'est qu'en général le peuple de Virginie est plus doux que celui des Colonies à sucre, qui est tout composé de gens avides & pressés de faire fortune, pour s'en retourner ensuite, en Europe; c'est que le produit de la culture n'étant pas d'une si grande valeur, le travail n'est pas exigé avec tant de sévérité; & pour tout dire à charge & à décharge, c'est que les Negres de leur côté y sont moins fourbes & moins voleurs que dans les îles, parce que la propagation de l'efpece noire étant ici très-rapide & très-considérable, la plûpart des Negres sont nés dans le pays, & on remarque que ceux-là font communément moins dépravés que ceux qu'on a importé d'Afrique. Il faut auffirendre cette justice aux Virginiens, c'est que plusieurs d'entr'eux traitent leurs Negres avec beaucoup d'humanité. Il faut leur en rendre encore une autre, qui leur est plus honorable, c'est qu'en général ils paroissent affligés d'avoir des Negres, & qu'ils parlent fant ceffe d'abolir l'elclavage, & de chercher un autre moyen de faire valoir leurs terres. Il est vrai que cette opinion, presqu'universélement établie, est inspirée par différens motifs. Les philosophes & les jeunes gens, qui font la plu-

1 2

(132)

part élevés dans les principes de la bonne philosophie, n'envisagent que la justice & les droits de l'humanité. Les peres de familles, & ceux qui font occupés principalement de leurs intérêts, se plaignent que leurs Negres leur coutent très-cher à entrenir, que le travail qu'on en exige n'est ni aussi fructueux, ni à aussi bon marché que celui des journaliers ou des domestiques blancs, enfin que les épidémies, qui font très-communes, rendent leur propriété très-précaire & leur revenu très-incertain. Quoi qu'il en soit, il est heureux que différens motifs concourent à dégoùter les hommes de cette tyrannie, qu'ils exercent, du moins sur leur propre espece, si on ne peut pas dire dans la rigueur du terme, sur leur semblable; car plus on observe les Negres, plus on se persuade que la différence qui les distingue de nous ne consiste pas seulement dans la couleur. Au reste on ne peut pas se dissimuler que c'est un point extrêmement délicat que l'abolition de l'esclavage en Amérique. Les Negres de la Virginie font au nombre de 200,000; ils égalent au moins s'ils n'excedent pas la proportion des blancs. Nécessairement amis d'intérêt par la conformité de leur situation, & ralliés par la marque distinctive que leur imprime leur couleur, ils feroient sans doute un peuple à part, & un peuple dont on ne pouroit attendre ni fecours, ni vertu, ni travail. On n'a pas fait affez d'attention à la différence qui existe entre l'esclavage, tel que nous l'a(133)

vons confervé dans nos Colonies & l'esclavage tel qu'il étoit généralement établi parmi les anciens. Un esclave blanc n'avoit d'autres motifs d'humiliation que sa condition actuele; s'il étoit affranchi, il se mêloit ausli-tôt avec les hommes libres & devenoit leur égal; de là cette émulation parmi les esclaves, soit pour obtenir leur liberté comme une faveur, foit pour l'acheter du profit de leur travail. Il en réfulteroit deux avantages, la possibilité de les afranchir fans danger, & cette ambition presque généralement établie parmi eux, qui tournoit au profit des mœurs & de l'industrie : mais dans le cas présent, ce n'est pas seulement l'esclave qui est au desfous du maître, c'est le Negre qui est au dessous du blanc. L'affranchissement ne peut faire ceffer cette malheureuse distinction; aussi ne voit-on pas que les Negres soient très-empressés d'obtenir leur liberté, ni très-flatés de l'avoir obtenue. Les Negres libres vivent avec les Negres esclaves, & ne vivent jamais avec les blancs, de forte que l'intérêt feul leur fait désirer de sortir d'efclavage, lorsqu'ils ont une industrie particuliere & qu'ils veulent s'en affurer le produit. Il paroit donc qu'on ne peut abolir l'esclavage qu'en se débarassant des Negres, & cette mesure ne peut être prise que graduélement. Le meilleur moyen feroit d'exporter un grand nombre de mâles, & de favorifer les mariages des blancs avec les Négreffes; pour cela il faudroit abroger la loi qui veut que l'esclavage se transmette par les meres, ou du moins ordonner que toute esclave deviendroit libre
en épousant un homme libre. Peut-être par
respect pour la propriété conviendroit-il
d'exiger de celui-ci une compensation, que
la loi sixeroit, soit en travail, soit en argent, pour indemniser le propriétaire de
l'esclave; mais toujours est-il certain que
cette loi aidée d'un commerce moins licite, mais déja trés-établi entre les blancs
& les Négresses, donneroit naissance à une
race de Mulâtres qui en produiroit une
autre de Quarterons, & ainsi de suite,
jusqu'à ce que la couleur su totalement
changée.

En voilà affez fur cet objet, qui n'a pas échapé à la politique & à la philosophie de nos jours. Je dois seulement m'excuser de l'avoir traité sans déclamation; mais j'ai toujours pensé que l'éloquence ne peut influer que sur les résolutions du moment, & que tout ce qui ne se fait qu'avec le temps, ne peut être fait que par la raison. Au reste il est aisé d'ajouter dix ou douze pages à ce petit nombre de reslexions, qu'on peut considérer comme une symphonie composée seulement des parties prin-

cipales, con corni ad libitum.

Nous avons vu quels étoient en Virginie les inconvéniens de l'esclavage & de la trop grande étendue des possessions; examinons à présent le petir nombre d'avantages qui en resultent. Les Virginiens passent avec raison pour vivre noblement chez eux & pour être très-hospitaliers; ils

(135)

recoivent volontiers les étrangers & les reçoivent bien. C'est que d'un côté n'ayant point de ville où ils puissent se rassembler, ils ne connoissent guere la société que par les visites qu'ils font & qu'ils reçoivent, & de l'autre que leurs terres & leurs esclaves leur fournissent les denrées & les main-d'œuvres dont ils ont besoin, cette hospitalité si renomée ne leur est aucunement à charge. Leurs maisons sont spacieuses & bien ornées; mais les logemens. n'v font pas commodes; on ne craint pas de mettre trois ou quatre persones dans une même chambre, & celles-ci ne craingnent pas non plus de se trouver ainsi entassées, parce que ne connoissant pas le besoin de lire & d'écrire, il ne leur faut dans toute la maison qu'un lit, une salle à manger, & une falle de compagnie. La principale magnificence des Virginiens confiste en meubles, en linge & en vaisfelle d'argent; de forte qu'elle ressemble à celle de nos peres, qui n'avoient dans leur château ni cabinet, ni garderobe, mais seulement une cave bien garnie, & un beau buffet. Si quelques fortunes se dissipent, c'est par le jeu, la chasse & les courses de chevaux; mais ces dernieres ont quelque utilité, en ce qu'elles encouragent l'éducation des chevaux, dont la race est réellement très-belle en Virginie. On voit que les femmes ont peu de part aux amusemens des hommes; la beauté ne sert guere ici qu'à trouver des maris, car les gens les plus riches ne donnent qu'une dot très(136)

modique à leurs filles, c'est ordinairement la figure qui décide de leur fortune. Il en réfulte qu'elles font fouvent coquetes & bégueules avant le mariage, & triftes & ennuyeuses après. La commodité d'être fervi par des esclaves augmente encore leur indolence naturele: elles en ont toujours un grand nombre autour d'elles pour les fervir & fervir leurs enfans, auxquels elles fe contentent de donner à teter. Elles s'en occupent ainsi que leurs maris, tant qu'ils font petits, & les négligent quant ils font grands. En général on peut dire des Américains comme des Anglois, qu'ils aiment beaucoup leurs jeunes & se soucient fort peu de leurs enfans. Peut - être feroit-il délicat d'examiner si ce sentiment n'est pas dans la nature, & si celui qui le combat chez nous, n'est pas l'amour propre ou l'ambition; mais on pourra toujours affurer avec confiance, que le soin que nous prenons des nôtres est un moyen de nous atacher à eux, & de nous les atacher, dont on ne peut contester la noblesse & l'utilité.

## FIN.



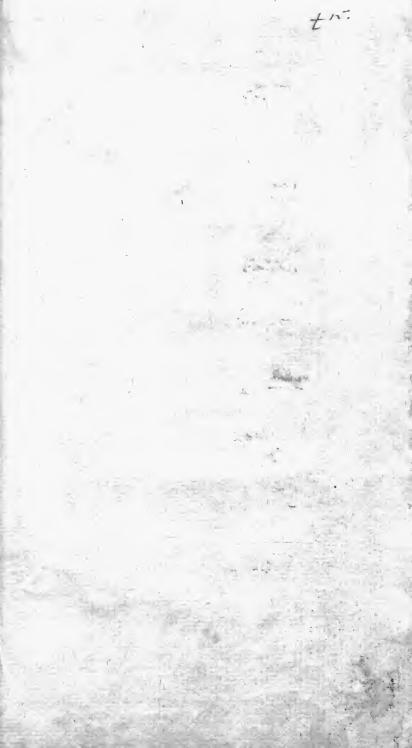

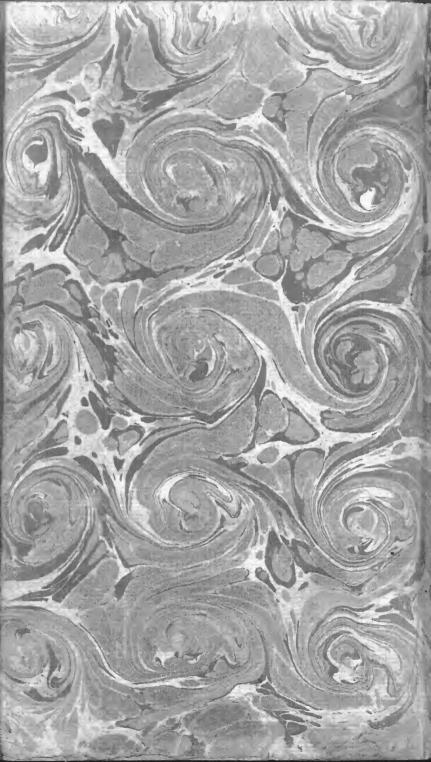

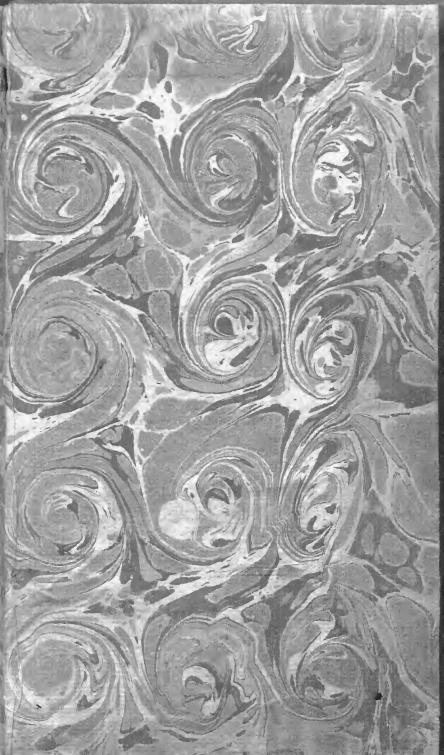

